Company of the last



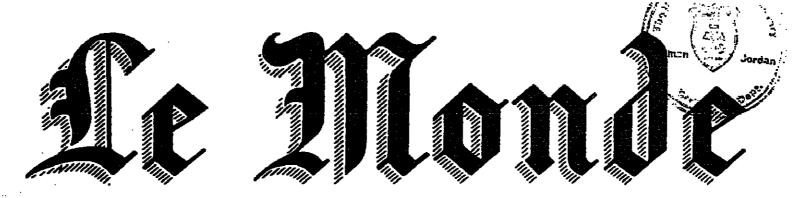

QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE - Nº 12433 - 4 F

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Laurens

- VENDREDI 18 JANVIER 1985

Les « gesticulations » entre puissances cachent souvent un dia-logue plus approfondi sinon plus fructueux. On vient d'en faire une nouvelle fois l'expérience mercredi 16 janvier, lorsque M. McFarlane, le conseiller du président Rengau pour les affaires de sécurité nationale, a recomm an cours d'une interview télévisée que les Etata-Unis et l'URSS sont convenus de se rescontrer à un niveau diplon secrétaire d'Etat adjoint - pour échanger formellement leurs vues sur les problèmes du Proche-

Prudence élémentaire : M. McFarlane s'est empressé d'ajouter qu'il ne s'agirait pas, au cours de ces conversations dont on ne commit pas encore les dates, de réritables négociations mais « d'un échange de vues, d'une discuss sur la façon dont nous voyons les roblèmes de la région ». L'événe-ient, a eucore affirmé le conseiller de M. Reegan. «n'annoace

Les propos de M. McFarlane ne sont pas totalement convaincants. Si ces conversations ne constituent pas et « changement » de la politi-que de Washington, elles n'en représentent pas moins un inflé-chissement intéressant d'une ligne début des années 70. Selon cette doctrine, l'URSS n'a pas d'intérêts vitant an Proche-Orient, n'est pas partie prenante dans la région et ne doit pas forcément être associée

C'est Henri Kissinger, en privé, pi avait formulé d'une manière us qu'abrupte l'application de la doctrine à l'Egypte, en souhaitant l'expainies : des soujétiques de ce pays, ce que dessit d'ailleurs décider le président Sadate en gnes arabes, mais aussi les plem; il devait «récidiver» Camp David, dont l'un des « non dit » était justement l'exclusion de l'URSS de la région.

The foreign to

Depuis, il est vrai, les positions américaines se sont bien affaiblies an Proche-Orient. Non seulement les accords de Camp David ont fait long feu, en grande partie du fait de l'obstination israélienne, mais Washington a enregistré un revers cuisant au Liban forsque M. Rea-gan a de donner, l'an dernier. Pordre de repli au contingent ainé-ricain de la force d'interposition. Cette retrafte peu glorieuse reve-nait à reconnaître le rôle prééminent de Dannes dans la région et sa fonction d'interlocuteur « obligé ». Or la Syrie est un « client » de l'Union soviétique sans laquelle elle n'aurait jamais pu s'imposer comme elle l'a fait...

Il n'est certes pas question pour Washington d'accepter à ce stade le principe d'une conférence internationale, si cher à Moscou. Force est cependant de constater que les conversations américanosoviétiques qui vont s'ouvrir constituent une solution de continuité dans le comportement améri-

Ces conversations ne seront d'ailleurs pas isolées. Alors qu'Américains et Soviétiques sont à la veille de rechercher une normalisation de leurs relations commerciales et de reprendre les négo-ciations sur la limitation des armements, on apprend en effet que d'antres crises régionales font l'objet depuis quelques semaines de contacts diplomatiques entre les deux pays. Outre le Proche-Orient, déjà mentionné, il s'agit de l'Afrique australe et de l'Amérique centrale, deux autres points chauds d'importance majeure. Et pour la première fois les Soviéti-ques seralent prêts, de leur côté, à s'entreteoir de l'Afghanistan.

Le fait qu'on se reparle cufin, ne doit pas faire croire qu'on en est revenu à l'emphorie de la détente si mai nommée. Il n'en est pas moins révélateur d'un retour à un certain réalisme que M. Rengan avait appelé de ses vœux à l'automne derniet, lorsqu'il avait déclaré devant les Nations unies qu'il était favorable à des « consultations périodiques » avec Moscou pour éviter que les crises régionales ne dégénèrent en affrontement global.

# M. Mitterrand plaidera à Nouméa l'indépendance avec la France

télévisions privées locales M. François Mitterrand devait quitter Paris jeudi soir 17 janvier, vers 21 heures, pour Nouméa, où il est attendu edi matin. Comme il l'a indiqué mercredi au cours de son entretien sur Autenne 2, le président de la République

se rend dans le territoire pour soutenir « les efforts de

M. Edgard Pisani » et dire ce qu'il croit être « la raison ».

Il passera la journée de samedi dans la Grande-Terre.

M. Pisani lui a proposé de se rendre en brousse le matin avant de regagner Nouméa l'après-midi et d'assister à une séance extraordinaire de l'Assemblée territoriale. Des

tracts anonymes, appelant la communauté européenne à manifester dans le calme lors de la visite du chef de l'Etat pour la pauvreté à la solidarité nationale, le président de la et à « peindre » le territoire en bleu-blanc-rouge, ont été distribués jendi à Noaméa. M. Mitterrand devrait quitter la ville samedi soir et être de retour à Paris dimanche après-midi. En matière de politique économique, le président de la République entend « persévérer » dans la rigueur, estimant que «les bons résultats arrivent ». Soulignant les

succès contre l'inflation, ceux du commerce extérieur et du

regonflement des réserves en devises de la France, M. Mit-

Le feu vert est donné aux • La même politique économique « malgré la lèpre du chômage » terrand n'en a pas moins reconnu que ceux-ci avaient pour prix momentané « la lèpre du chômage ». Faisant appel

> République a promis des mesures nouvelles en faveur de l'emploi des jeunes, une relance du bâtiment et des travaux publics et précisé que « la grave question » de Renault trouverait réponse dans « les jours prochains ». M. Mitterrand a, enfin, donné le feu vert attendu aux

télévisions locales privées par voie hertzienne afin, a-t-il expliqué en substance, d'ouvrir un nouvel espace de liberté.

# L'exorciste

M. François Mitterrand le sait : quand le cours de l'histoire hésite, il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'une présence, pour que les événe-ments basculent. Les chefs d'Etat, plus que les autres hommes, ont parfois ce pouvoir. En Nouvelle-Calédonie, il avait suffi de trois balles pour que le meurtre d'un jeune broussard caldoche, la mort du principal «chef de guerre» des indépendantistes et celle de son lieutenant bloquent net l'espoir né du plan » d'« indépendanceassociation » présenté le 7 janvier par M. Edgard Pisani. Le risque était grand, soudain, de voir la violence l'emporter sur la volonté de

M. Mitterrand - exorciste suprême, selon les institutions tente donc, à son tour, de conjurer le mauvais sort qui semble peser sur ce . territoire des antipodes. Il le fait spectaculairement. En prenant des risques, et en recherchant l'effet de surprise. D'une phrase lapidaire lachée mercredi soir à la télévision : «J'irai en Nouvelle-Calédonie». Quand ? Ce jeudi ! Pourquoi se que je crois être la raison et pour soutenir les efforts de M. Pisani! L'effet est réussi.

Et l'entreprise, assurément, apparaît opportune. Le degré de défiance à l'encontre du pouvoir est devenu tel, en Nouvelle-Calédonie que seule une intervention solennelle du président de la République peut permettre, anjourd'hui, d'éviter le pire. Du moms le chef de l'Etat le pense-t-il.

(Lire la suite page 2.)



*AU JOUR LE JOUR* 

# Cinéma

demandé aux Français chose.» d'attendre la fin du film» pour juger son action, notamment au Tchad.

les opposants, le chef de M. Reagan, l'Etat a déclaré: «L'opposition ne propose rien de parti-

Jean-Marc

bouleverse. Rien n'est plus trou-

blant que l'intrépidité d'un jeune écrivain très amusant et fêté,

quand il avoue, d'une voix en-

rouée et pourtant claire, qu'il

n'est pas toujours très heureux...

Jean-François Josselin

Le Nouvel Observateur

M. Mitterrand aime les culier aux Français, sinon un comparaisons cinématogra- remake, comme on dit en phiques. Lors de sa dernière franglais. S'il s'agit des perintervention à TF1, il avait sonnes, on peut dire la même

Il peut se moquer des vieux acteurs, mais aurait tort de ne pas s'en mésier. Ils sont par-Mercredi, à Antenne 2, fois de surprenants comerépondant à une question sur back, comme on dit chez

BRUNO FRAPPAT.

# Une rigueur contre nature

Le président de la République est optimiste: « A peu près tous les parametres economiques montrent que les résultats arrivent, les bons résultats arrivent, après avoir connu une période difficile. . Et comme il est persuadé de mener une politique qui répond à l'intérêt de la France . il ne peut que \* persévérer - : - seule une gestion rigoureuse, stricte, parfois dure, permettra de donner à la France les

chances qu'elle avait dissipées ». La petite phrase de M. Mauroy sur e tous les clienotants sont au vert - est trop présente dans les sprits – et trop cinglant le démenti qui fut apporté peu après par les faits – pour que l'on ne s'interroge sur la démonstration du président de la République et sur ses espoirs.

Il est habituel pour les dirigeants politiques de se mesurer au passé -bors de tout contexte international - lorsque la comparaison est favorable et de mettre en avant les difficultés du monde (ou de l'Europe) lorsque les indices sont moins bons M. Mitterrand n'a pas failli à la tradition. Si le chômage est un . phênotion est une réussite française.

Il n'est pas contestable que la lutte contre l'inflation a connu un certain succès puisque la hausse des prix avec 6,7 % est au plus bas depuis 1971. Mais cette évolution favorable intervient dans une ambiance de désinflation générale où les quatre grands pays industria-lisés (États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne de l'Ouest, Japon) ont fait mieux que la France, alors que avaient été réalisées dans le sillage

du deuxième choc pétrolier (la facture énergétique de la France était alors passée de 83,8 milliards de francs en 1979 à 161,6 milliards en 1981, elle est anjourd'hui de 182 milliards).

L'écart entre l'Allemagne de l'Ouest - principal fournisseur et principal client de la France - s'est certes améliorée, passant de 8,1 points en 1980 à 4,7 points en 1984, mais la différence est trop grande pour ne pas poser, à terme, la question d'un ajustement des parités monétaires entre le mark et le franc lorsque le dollar sera redescendu de

> **BRUNO DETHOMAS.** (Lire la suite page 4.)

L'AVENIR **DE L'AUDIOVISUEL** 

# La magie des images

Lire page 5 l'article d'YVES AGNÈS

# DERNIER CHIC INTELLECTUEL

# Tout se vaut

Les médias, c'est connu, réser-vent la parole et le talent à qui vant la percie et la calit a qui change d'avis, à qui « en revient»; de préférece du com-munisme, mais n'importe quel dessillement fait l'affaire.

L'« intello-show » de 1985 n'y que. va pas de main morte: tous défroqués de quelque chose. Deux vedertes donnent le ton. Sollers, qui a tout été — « par intérêt », admet-il page 17 de son demier roman, Portrait du joueur, — en tient provisoirement pour la - en tient provisoirement pour la papauté et la fellation. Hier ennemi du «moi», Robbe-Grillet raconte sa vie, ses boucles d'anfant, ses rêves humanistes, tout ça ! (Le miroir qui revient).

Escalade logique : avec un ensemble qui dement les protestations d'individualisme désincet hiver, le « ça ou autre

par BERTRAND POIROT-DELPECH chose ! ». Pour Duras (L'Amant), résistance et collaboration : même illusion qu'on peut soigner ses bobos personnels à la politi-

Pour Rouart (Ils ont choisi la nuit), Pucheu égale D'Estienne d'Orves égale Rigaut égale Van Gogh. Reste le tressaillement cré-pusculaire au bord du rien. Après les nouveaux philosophes et les vers une école du « nouveau désarroi » ?

Paulhan, déjà, faisait le coquet: « Mettons que je n'ai rien dit !» Barthes terrorisait, à sa façon: « Toute parole est fasciste. » Cette fois, Robbe-Grillet mange le morceau (page 219): « Le véritable écrivain n'a rien à dira »

Séguéla talonne Descartes. La question n'est plus : que puis-je penser d'un peu juste ?, mais : un homme d'Etat égale une crème à raser égale un autre homme d'Etat. Tout se vend, donc tout se vaut : et rien qui vaille.

Jeux innocents ? Paillettes ? Voire. Il ne suffit pas de déclarer : je ne fais pas d'idéologie — cas idées des autres — pour en être exempt, comme M. Barre se dit pur de politique. Cette insigni-fiance revendiquée, comme par hasard, par des partisans affirmés de la non-résistance, a un nom. Elle s'appelle démission. Chaque fin de siècle, elle fleurit, accoudée joliment à la cheminée. Au grand profit d'autres non-pensées moins graniles

En art comme en chimie rien ne se crée, dites-vous ? Peut-être; mais rien ne se perd non plus.

# Le Monde des livres

Pages 13 à 20

- Les écrivains et le tabac : « Le Miroir qui revient », témoignage de JACQUES LAURENT.
- Voyage en littérature japo- « Portrait du joueur », de PONS et de CÉCILE SAKAI.
- l'enquête de GENEVIÈVE BRISAC et le d'ALAIN ROBBE-GRILLET : le feuilleton de BERTRAND POIROT-DELPECH.
  - naise : les articles de PHILIPPE PHILIPPE SOLLERS : l'article de JACQUELINE PIATIER.





Courage, énergie, résolution : ces mots revienment comme antant de leitmotive dans le discours présidentiel. Mercredi soir à Antenne 2, M. François Mitterrand a respecté, avec insistance pour ce qui concerne le courage, ces constantes de son vocabulaire.

Ce qu'il demande aux Français afin que leur pays franchisse la mauvaise passe de la criste et les rigueurs de la modernisation industrielle, M. Mitterand commence par se l'appliquer à lui-même. Il ira donc en Nouvelle-Calédonie, et pas plus tard qu'anjourd'hui, au pire moment. Rendez-vous à Nouméa, comme à Beyrouth le 24 octobre 1983, au cœur de la guerre civile lorsque ciaquante-six soldats français avalent été vic-times d'un camion bourré d'explosifs. Comme au Pays basque, à l'automne deraler, lorsque les séparatistes, excédés par les extraditions vers l'Espagne menaçaient d'en décondre avec l'Etat français.

Lors de son plus récent déplacement en province, devant l'Alsace en colère, M. Mitterrand avait livré, au détour d'une allocation, cette cié de son comportement personnel et politique : « La survie n'existe que si l'on est conquérant. Toute situation défensive est perdue. C'est un principe que j'applique chaque matin. » Il l'appliquera samedi matin à Nounéa.

M. François Mitterrand, certainement, se passerait bien de l'adver-Mais elle est là, et il se trouve qu'il a du goût pour cela. On l'inagine déjà, à Nouméa, face à une fonte en partie hostile, répétant le geste — saint étonnant — adressé, le 22 mai 1984 à Angers, en pleine querelle scolaire, aux milliers de partisans de l'école privée qui l'invitaient à « fontre le camp » : bras levés, mains pouées au-dessus de la tête.

Sans doute le chef de l'Etat ne va-t-il pas à Nompéa seniement pour

la beanté du geste. Sa démarche signifie à la fois compréhension pour les latérêts de l'eme et l'autre thèse, engagement sur un choix — c'est la fonction de tout bomme politique au pouvoir, - celui de P« indépendance-association », et affirmation, vis-à-vis de la métropole et de l'étranger, que la France entend, quoi qu'il arrive, rester présente dans cette partie de monde.

L'engagement dans une autre grande hataille électorale -- les législa-tives de 1986 -- est moins spectaculaire, pour l'instant, mais aussi net dans l'intention. Comme les précédents présidents de la Ve République, M. Mitterrand pèsera sur un scrutin dont il est, au bout du compte, par fonction, l'enjeu principal. Pour le général de Gaulle, c'était : « Moi ou le chaos. » Georges Pompidou énonçait, plus modestement, la même perspective. En 1978, M. Valéry Giscard d'Estaing avait indiqué « le bon

# Nouvelle-Calédonie: j'y vais pour dire ce que je crois être la raison

16 janvier, à 20 h 15, M. François Mitterrand a été interrogé, en direct de l'Elysée, par trois journalistes de cette chaîne de télévision, Paul Amar, Albert Du Roy, Christine Ockrent et par un journaliste de Ouest-France, Philippe Gallard. L'entretien a duré une beure et vingt minutes. Sa diffusion a été perturbée, vers 21 h 15, à la suite d'un incident technique provoqué par la panne d'un groupe électrogène dant le gazole gelait à cause du froid. L'image, puis le son, ayant dis-paru à trois reprises, le prési-dent de la République a repris

· Est-ce que la flambée de violence des derniers jours ne compromet pas le bon déroule-M. Edgard Pisari?

- Elle le complique. Elle ne le compromet pas de telle façon que le plan ne puisse être poursuivi.

- Pourtant, pratiquement, M. Pisant n'a plus d'interlocu-teur, le RPR local et le FLNKS récusent son plan en l'état.

- Ça ne va pas jusque-là. Vous avez raison, ils l'ont récusé de la façon la plus claire, mais ils n'ont pas récusé la phase intermédiaire; rendez-vous a été pris devant les électeurs, précisément les électeurs de cette Nouvelle-Calédonie, et chacun de ses partis, chacune de ses fractions, chacun des individus aura certainement à cœur de participer au scrutin.

- Et le calendrier ne vous paraît pas trop rapide?

- (...) Serait-il bon pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie de faire durer trop long-temps cette controverse? (...) Si l'on veut réussir - quiconque à ma place voudrait servir les intérêts de la France, bien entendu, et chacun l'a cherché, c'est mon rôle anjourd'hui, - comment accorder ces populations hostiles en cher-

Invité du journal chant à répondre à chacune des d'Antenne 2, mercredi soir communantés et à chacun des intécommunantés et à chacun des inté-rêts? C'est ce qu'a fait le plan de M. Pisani, dont il faut bien imaginer qu'il a été proposé après avoir été examiné par le premier ministre et par moi-même.

» Un peu plus, un peu moins, c'est l'objet même de la négociation, puisqu'une négociation est ouverte, a été interrompue, peut reprendre.

- La mort du dirigeant indépendantiste Eloi Machoro, paradoxalement, peut-elle « aider à une négociation » ?

- Non, je pense qu'elle est tout à fait déplorable, et elle ancre la fraction canaque dans un refus qui n'est pas simplement un refus verbal : visiblement, on sent que c'est une population frappée au cœur. Mais la écessité de servir les intérêts de l'île et de sa population dans son ensem-ble prévaudra chez les vrais respon-

- Y a-t-il des leçons d'histoire?

- Il y a des leçons d'histoire, assurément. C'est en 1956 que le gouvernement de l'époque, auquel j'appartenais – mais je n'étais pas 'auteur de cette proposition, c'était M. Gaston Defferre, - a institué un système qui promettait beaucoup et qui a beaucoup promis dans l'ensem-ble des autres territoires d'outremer, l'Afrique en particulier. Cela consistait à créer un gouvernement, un gouvernement territorial, local, dont le chef était le gouverneur ou le haut commissaire, et dont les responsables avaient pratiquement compétence sur tous les problèmes de l'îlc. (...)

- On avait fait un immense progrès. En 1958, on le confirme : c'est avoir la coopération de la Nouvelle-Calédonie pour qu'elle reste fran-çaise, alors qu'elle a le choix de l'indépendance, et les dirigeants qui sont canaques à l'époque disent : oui, on reste à la condition que vous nous gardiez ce statut. Oui, naturellement! Le ministre de l'époque s'y rend, donne toutes les garanties et

ans plus tard, en 1963, on supprime tont, on rend toute l'autorité au gou-verneur, fonctionnaire d'autorité venu de la métropole. On expulse les ministres locaux. C'en est fini. On n'a donc pas cru, on ne croit plus d'une certaine façon à la parole de la

 Que se passera-t-il si, lors du scrutin d'autodétermination, en juillet, le non à l'indépendance l'emporte ?

- Il y aura une décision populaire. Mais il est certain que, s l'équilibre des intérêts, tel que l'a présenté M. Pisani au nom du gouvernement de la République, est rompu, on se trouvera devant une nouvelle situation qui ne pourra pas échapper à l'affrontement.

. Mais, bien entendu, le rôle du gouvernement sera de veiller à ce que, le vote étant acquis, les disposi-tions soient prises pour que toutes les chances qui resteront de la conci-liation puissent encore être jouées (...). Le projet est un bloc. Il comporte d'une part, non pas le terme d'indépendance - ceux qui sont làbas diront ce qu'ils voudront, - mais la reconnaissance d'un fait de souve-raineté, de souveraineté fondée sur l'origine (...) deuxièmement ; il y a des sécurités, des garanties, des droits acquis par ceux qu'on appelle les caldoches, qui sont Français d'origine et qui sont toujours Fran-

- Comment garantir qu'un Etat calédonien devenu souverain maintiendrait ces droits?

- D'abord, la réussite de la mise en place de cet accord, car il y a un troisième terme : (...) l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, selon le plan, est affirmé de telle sorte qu'elle garde une capacité de déci-sion dans le domaine de la sécurité, de la défense, dans le domaine des affaires étrangères, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la sécurité intérieure. C'est une combi naison qui ressemble fort, avec quel-que évolution, à celle d'il y a trente ans. On ne peut donc dire l'indépendance; on doit dire indépendanceassociation avec la présence de la dit même : ce sera mieux ! Et, cinq France. Et il serait sage que chacun

de ceux qui m'écoutent — car on nous écoute pour l'instant là-bas, ou on nous écoutera dès que cela sera possible de nous entendre — il est important que chacun sache que les intérêts fondamentaux des uns et des autres seront préservés - et cela ce n'est pas un miracle qui le prouvera - et que tout le reste risque, vous l'avez dit, d'être pire.

> que irait-il jusqu'à aller en Nouvelle-Calédonie comme il était allé au Liban? - Mais oui, j'irai en Nouvelle-

Le président de la Républi-

Calédonie.

~ Quand? Demain.

- Demain ieudi ?

- Demain jeudi. - Existe-t-il un « risque de

contagion » de l'affaire calédo-nienne sur la Polynésie française ?

- Oui, il est évident qu'il est fort important pour la France de disposer un peu partout dans le monde d'un certain nombre de points où la population fait confiance, où elle est en mesure de défendre son rayonne-ment, ses intérêts, sa présence. (...)

. La contagion doit être refusée. parce qu'un peuple qui s'exprime et qui conclut à chaque occasion qu'il veut rester Français, sa volonté doit être respectée. Le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est que la victoire électorale, à quelques milliers on centaines de voix près, ne résont pas, à elle senie, le problème. Voilà ce qui fait la gravité de cette situa-tion sur laquelle il me semble que les responsables français, l'opinion francaise, devraient chercher une certaine harmonie, car cela nous but que j'y vais. J'y vais pour dire ce que je crois être la raison et j'y vais pour soutenir les efforts du haut commissaire, du délégué du gouver-

pourraient-ils être appelés à se prononcer sur le destin de la Nouvelle-Calédonie par référen-

- Ce serait parfaitement consti-Calédonie, les Français tutionnel. Je crois qu'il faut que les pourralent-ils l'être prochaine-Français, en tout cas, prennent conscience de la difficulté, de ment sur un autre sujet ? l'ampleur, de la gravité de ce pro-- Je peux le faire. Je ne l'ai pas bième, pour que chacun des Fran-cais se fasse son opinion. Il serait envisagé. Je ne souhaiterais pas que la pratique du référendum tombât streux que ce soit l'indifférence en désuétude, mais je ne veux pas

- Envisagez-vous un référen-dum national ? « Je pourrais le faire. L'envisa-

ger, c'est une antre affaire. – A défaut d'être interrogé

par référendum sur la Nouvelle-

Il est possible qu'il soit bon de le faire, je n'ai pas pris de décision dans ce sens. »

# Le général Lacaze et les menaces de déstabilisation outre-mer

Le chef de l'Etat a rendu un hommage appuyé au général Janou Lacaza, chef d'état-major des années, en réconse à une question aur les préoccupations que celui-ci a exprimées, lundi 14 janvier à Paris, devant l'Académie des sciences morales et politiques, à propos des menaces sur la défense de la France à l'horizon 2000.

Dans un long discours prévu depuis longtemps, le général Lacaze s'est livré, avec prudence, à une réflexion prospective sur enotre environnement politico-stratégique en l'an 2000 s. Il a consacré trois paragraphes de son altocution à la situation, vrsisemblable des départements et territoires d'outre-mer à la fin du siècle.

∉ En ce qui concerne nos départements, et territoires 9-MAC. 9m'appartient pas de me pronon-car sur leur devenir politique ; la principale menace à prendre en compte me paraît être celle d'une déstabilisation interne soutenue par des actions de terrorisme ou de guérille. La situation en Nouvelle-Calédonie constitue un exemple à méditer. Nous devons y être particulièrement attentifs, car le Centre d'expérimentations nucléaires du Pacifi-

que à Mururos, le Centre spetial de Kourou en Guyane, sont absolument essentials au maintien de notre niveau technologique, et. partant, à la cohérence de notre dispositif de défense. Il convient de souligner que l'avenir spatial de l'Europe est largement dépen-dant de Kourou. Une remise en cause du statut de nos territoires ou de nos départements de cette zone pourrait contraindre la France à un déploisment aéroterrestre et nevel accru et prolongé dans les deux théâtres, s

non plus créer un artifice. Je ne

cherche pas à tout prix à avoir un

scrutin, un vote favorable des Fran-

çais sur telle on telle question (...).

Dans ses éditions du 29 novembre 1984, le Monde avait fait état d'une étude de l'état-major de l'amnée de terre selon laquelle, «à l'aube du vingt et unième. la France joue son destin de puissance mondiale moyenne dans l'hémisphère du Pacifique ». Dans les étatsmajors, on creint l'effet d'entrainement qu'aurait une indépendance, mal comprise ou mai préparés, de certains territoires «théorie des dominos», cette thèse qui voudra que les possessions extérieures s'écroulent les unes après les autres en cas d'autodétermination de chacune. au profit d'une autre puissance sposiós à preprise la relève.

# L'exorciste

(Suite de la première page.) Le résultat du scrutin d'autodétermination prévu en juillet, quel qu'il soit, ne suffira pas à résoudre le problème de cohabitation et de confience auquel sont confrontés les deux principales communautés du

Cela aussi, M. Mitterrand le sait. Mais il croit, et l'a dit avec fermeté, que l'affrontement est la conséquence fatale de tout refus de l'indé-

Le choix de celle-là, au demeurant, ne force pas la nature du chef l'Assemblée nationale. On en arrive

JEAN

BERNARD

le sang

et l'espoir

**BUCHET/CHASTEL** 

l'enfant

de l'Etat. La conviction que la solu-tion de la question calédonienne passe par l'accession du peuple canaque à l'indépendance ne date pas d'aujourd'hui : Nous avons assez vécu, au cours de ce dernier quart de siècle, les problèmes de la décolonisation pour savoir qu'ils peuvent être le désespoir puis la colère de populations qui ne savent plus à qui s'adresser ou bier qui, le sachant, ne trouvent auprès de leur interlocuteur, le gouvernement de la France, ni attention, ni vigilance, ni bienveillance, ni compréhension, déclarait-il le 23 novembre 1979 à

donc à une situation de désespoir qui précédera, je peux vous le garantir, une situation d'affronte-

En se rendant à Nouméa ~ il ira peut-être aussi en brousse, -M. Mitterrand veut se porter personnellement garant des intérêts légitimes des uns et des autres, justifier le processus élaboré par M. Pisani, qu'il a avalisé, et justifier surtout que soit privilégiée cette indépendance avec la France.

sera sans doute sensible à la venne du chef de l'Etat, si celui-ci sait traduire en actes, sur place, la compré-bension qu'il manifeste à son égard.

Les « formes», su cours de cette visite éclair, seront au moins aussi importantes que le fond. A l'égard de la communauté caldoche, au sein de laquelle l'extrême droite s'est révélée très agissante lors des violents incidents de la semaine der-nière, la râche de M. Mitterrand apparaît encore plus difficile. La



représentant, à ses yeux, la dernière chance pour les Calédoniens, et pour

Pour opportune et justifiée qu'elle soit, cette démarche exceptionnelle n'en est pas moins audacieuse. Cela semble devenu une gageure de vouloir - dire la raison - dans cette Nouvelle-Calédonie où le seas des nuances n'a jamais été, jusqu'à ce jour, la chose la mieux pariagée. Très attachée, par tradition, aux symboles, la communauté canaque

présence du chef de l'Etat risque de focaliser sur sa personne tout le res-sentiment de cette communauté dont les sentiments politiques ont été, un temps, chauffés à blanc par les états-majors nationaux des partis de l'opposition, à des fins de politique intérieure, avant que ceux-ci ne

changent de ton. Partant en Nouvelle-Calédonie pour plaider la juste cause d'un impossible - équilibre -, M. Mitter-rand marchera (ui-même sur un fil. ALAIN ROLLAT.

# Le Monde

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 THE MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérand : André Leurens directeur de la publication

Anciens directeurs : Habert Beave-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) Durée de la société :

cinquante ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 500.000 F

Principenx associés de la société
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde »,
MM. André Laurens, gérant,
et Hubert Beuve-Méry, Jondateur. Directeur de la rédaction : Thomas Ferenczi.



et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

**ABONNEMENTS** BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

FRANCE 341 F 644 F 915 F 1190 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 674 F 1 369 F 1 913 F 2 480 F ÉTRANGER (par mesangeries) - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 386 F 734 F 1 050 F 1 330 F

IL - SUISSE TUNISIE 491 F 944 F 1365 F 1758 F Par voie aériesse : farif sur demende. Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semeines ou plus) : nos abounés sont invités à formuler leux demande une semeine au moins avant leux départ. Johndre la dernière hande d'envoi à

Vesillez, aroir l'obligemee d'écrize tous les noms propres en capitales d'imprinterie. PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

PTOLA DE VETU I E.A.L. E.I INAUNSEEN
Algeria. 3 DA: Siarce, 4.20 dr.; Tuninia,
390 m.; Allemagna, 1.70 DM: Astricha,
17 sch.; Salgigna, 28 fr.; Canada, 1.20 S;
Côte-d'hvoire, 300 F CFA; Onnemerit.
7.50 kr.; Espagna, 110 pac.; E-U., 1 S;
G.-B., 15 p.; Grice, 65 dr.; Irlanda, 35 p.;
halie, 1700 L.; Liham, 500 P.; Lihya,
0.350 DL.; Laxenhotry, 29 f.; Moradga,
8,00 kr.; Paye-Bas. 1.76 fl.; Portugat.
85 enc.; Sánágal, 300 F CFA; Sanáda,
7,76 kr.; Saltan, 1.50 f.; Youqualesie, 116 nd.

# Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE ÉDITION INTERNATIONALE

spécialement destinée à ses lecteurs résidant à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande



The Royal Park

and the same

-

**73** 

----

Species 1

2:00 0000

10 . . . .

2 :

7 - 1

Tun .

-----

\$ .50 .50

.... 1000

ä4...

 $\sigma_{\mathbf{A}_{i}}(\mathbf{H}_{i}) \leq \sigma_{\mathbf{A}_{i},\mathbf{A}_{i+1}}$ 

Transfer of the

404-1

d Phone

Will State

130

CALL .

7. .

-.

7.

- C WAY THE 2445 . And . -- \*: 🗻 🗷 🏰 · 河南小野山 and the second second in the second

..... 12 de 14 27 The second secon

> 100 F & 100 1.31 6/2 . w B

> > 3.67 . 4 12 425 12.00 120 **EPP**

. 433 - M ال س

\* ±00 € を記り換 . . 12.7 - - 1 a in hi Bernard Commence 4 (A) ---T. CT. S1 . er and 2.12.10 12 mg 3

10 mm 100 A total

"Monde (ACR DOCKLAR)

But Treats Service Control of the Control of th

Le gouvernement et le Parti socialiste disposent en tout cas, si l'on en

Cette « lèpre », qu'il dit « insupportable », le « bouleverse ». On le

croit M. Mitterrand, d'un dossier en béton : inflation, commerce exté-

rieur, épargne populaire, pouvoir d'achat, monnaie... Outre que la pré-

sentation des résultats obtems est contestable, reste un autre dossier

croit sur parole. Mais la parole ne suffit pas, et là se situe sans doute, en

M. Mitterrand a pourtant retrouvé le ton juste et un comportem

# HON TÉLÉVIS

The second of the second of the second of Bernard St. B. Aller Matter. Control of the

A Company of the Control of the Cont

THE STATE OF THE S

Marie Marie Common Comm \*\*\*

in distabilisation outre-me

The second second 1 1 164 11 15 新年 (1975年 - 1975年 - THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1.00

Me de Mariane **建筑建筑** 海 字 二 AND CHARGE WELL SEE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE The second second

No. of the last of で **国際の日本で** 1990年 1990年

**高級有效的** A COLUMN TO SHEET 

# And the second of the second o The state of the s

# Carlo Marie Marie Care Marie Care of the c the same same practice belong a second by

# crois être la raison

The second second 医神经性 计 7.6

AND THE WAY WAY No. A STATE OF THE STA Marie Paris Control

Materi Lacaze et les menes

The same of the sa The order dead by Take A Part of the Artist of the Artist The state of the s The state of the s Wante of the THE PROPERTY OF THE PROPERTY O A PROPERTY OF THE PARTY OF THE THE PARTY OF THE P THE PROPERTY OF SECTION AND A SECTION ASSESSMENT T TINE TO THE

\*\*\*

Le Monde and Asset Sec.

North

1 1 1 E

-1.-12

 $\rho_{ij}(t) = 0.55$ 

ر توريخ

. . . .

also the same with a second se

INDUSTRIELLES CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX, 5,50 F

# DU CHEF DE L'ÉTAT

# courage, « il faut persévérer » !

1986: la bonne direction

rité. Ce n'est pas mon affaire.

lier, sur la justice sociale.

une majorité électorale ?

que j'ai appelé démocratiques, par

de la famille... Toutes ces valeurs-là.

ce sont celles dont j'ai la garde.

Quant au débat électoral, ch bien,

M. Fabius « valeur sûre »

- Ces valeurs communesdont

vous parlez pourraient-elles ser-

vir de ciment à une majorité qui

comprendrait, par exemple, des socialistes et des forces actuelles

- Oui voudra choisir une direc-

tion pour s'y rendre en commun, qui

sera pas en trop grave contradiction

avec ces objectifs, sera le bienvenu.

Où prend-on les militaires, sinon

- Est-ce que vous allez vous engager personnellement dans la

campagne législative de 1986?

- En tant que campagne propre-

- Oui, c'est cela, vous indi-

querez ce qu'on a appelé en

d'autres temps - le bon choix ».

Interrogé sur l'ainversion des

- Ce n'est pas mon langage, »

rôles - entre un premier ministre qui

essaie d'apparaître au-dessus de la

du car de reportage avait tout

simplement gelé. Voulant éviter

la coupure d'électricité interve-

nue pendant la précédente inter-

view du président de la Républi-

que, la Société française de

production s'était en effet munie

d'une alimentation autonome Ses propres moyens défaillants,

elle a été obligée de se connecter

ment dite, non. En tant que direc-

tion à définir, oui.

La panne

parmi les civils, ai-je dit autrefois?

de l'opposition?

ce sont d'autres qui le mèneront!

conduit le gouvernement, et je crois

à l'intelligence, à la générosité et au

courage des Français. Tout cela

réuni peut faire que votre pronostic soit finalement infirmé.

grande expérience de l'opposi-

- Oui! Je pourrais donner de très

- ... Justement, est-ce que

vous considérez que la droite est

sur le bon chemin pour gagner en

- Ah! si vous appelez «le bon chemin» un énoncé de thèses, de

thèmes, de programmes ou d'idées,

j'attends de les connaître. Pour l'ins-

tant, on ne propose rien de très parti-

culier aux Français, sinon un

-remake - comme on dit en fran-

glais, - une ressucée de ce que l'on

a déjà connu. S'il s'agit des per-

sonnes, je pourrais dire un peu la même chose. Mais enfin, il y a des

personnes éminentes, et elles ont

responsabilité de la France.

cord d'Estaing...

parfaitement capacité à assumer la

- Si vous aviez à accorder un

prix de la meilleure tactique entre MM. Barre, Chirac et Gis-

- Non, non, je tn'y refuse. Je regarderai tout cela à l'arrivée et, à

ce moment-là, si vous voulez, je vous

dirai ce que j'en pense. Pour l'ins-tant, je ne me mêle pas de cela. J'ai

beaucoup d'estime pour la plupart de ces dirigeants, de l'estime person-

nelle quand à leurs capacités, quant

à leurs qualités, même si je

n'accepte pas leurs choix politi-

ques... Nous ne sommes pas dans

pas retournés aux guerres de reli-

Cependant, je refuse de me pla-

cer dans cette hypothèse, parce que

je crois que le gouvernement et que

ceux qui le soutiennent neuvent

démontrer qu'ils ont bien travaillé

- Est-ce que vous croyez

encore à l'union de la gauche et

- Si vous voulez bien, ie me

place sur un plan un peu différent

aujourd'hui. Je veux dire que,

depuis trois ans et demi, je suis pré-

sident de la République. Je suis, le

le crois, très sidèle à ce que je suis

moi-même, aux combats que j'ai

menés auparavant, je n'ai pas

changé d'options, je n'ai pas changé de conception, mais j'ai en charge la

France, et je ne veux pas non plus faire le travail d'un chef de parti. Je

A peine le président de la République venait-il de donner un

qu'une brusque syncope frappait

rendant inaudible la suite du dis-

cours, tandis que la caméra

délaissait le visage figé du chef de l'Etet pour se fixer pudique-

Renseignements pris, le fuel alimentant le groupe électrogène

ment sur la carte du monde.

vert aux télévisions privées

ne suis pas le chef d'un parti.

pour la France et pour les Français.

à son avenir?

bons conseils!

tion, est-ce que vous considérez...

Alors, vous qui avez une

choix » et menacé de laisser la ganche appliquer son programme commen. M. Mitterrand adopte un autre langage, qui revient, pour l'essentiel, au même. Il tracera la « direction ».

Elle est claire sur le fond, mais reste flore sur les conséquences du choix de 1986. La « direction » sera évidemment parallèle aux « convic-tions » d'un homme qui se veut « fidèle à lui-même ». Ce faisant, il dessine des contours plus qu'il ne trace un boulevard rectiligne. M. Mitterrand s'en tient à une sorte de programme minimum : république, justice sociale, indépendance, refus du racisme. Lui emboitera le pas « qui vou-

dra et qui pourra ». Cela ne mange pas de pain. Au-delà d'une campagne ancrée à gauche et conduite par d'autres que lui, M. Mitterrand laisse ouvert un vaste éventail de scénarios possibles : gouvernement de gauche, on ne sait

Le dossier calédonien fermé, la

suite de l'émission est consacrée à

« Impopulaire, vous permettez, remarque M. Mitterrand, interrogé

sur les sondages, mettez cela entre guillemets. Il est certain qu'il y a

une majorité de Français qui

n'approuvent pas la politique que

nous menons et que je mêne donc.

De là à parler de popularité ou

d'impopularité, attendez la suite. En

plus, moi, je n'attends rien, je ne demande rien. Je demande simple-

ment à remplir mon devoir. J'ai été

élu pour sept ans, je remplirai donc

mon devoir pendant le temps qui m'est donné. Pour le reste, et au-

delà, cela ne figure même pas dans

mon subconscient. Je cherche à ser-

A propos du scrutin proportion-

nel, le chef de l'Etat remarque :

«Chaque fois que nous aurons l'occasion de commencer à instil-

ler (1) de la proportionnelle dans

nos modes de scrutin actuels, ce sera

bien. Si l'on parle précisément des législatives, c'est le débat dont le

gonvernement se charge, ce n'est

pas mon travail. Mais ce sera certai-

sera proportionnelle.

26 000.

nement un scrutin dont la finalité

Si vous lisez bien la Constitution

- je crois c'est dans l'article 3,-

vous verrez que, parmi les obliga-tions qui sont les miennes, il y a le

fait que le suffrage est universel et

qu'il est égal, ajoute-t-il. Or, il y a

cription on tout cas out me vient à

l'esprit - de 160 000 personnes, et

d'autres de 26 000. Est-ce que c'est

égal? Eh bien, non! Le citoyen de

cette circonscription n'est pas l'égal de celui de la première celui des

160 000 n'est pas l'égal de celui des

trop retoucher, comme on dit « pas

trop charcuter », mais si on ne vent

pas « trop charcuter » les circons-

criptions qui, alors, voteraient pour

les députés d'une façon majoritaire,

il faut que cela se rattrape quelque

pert, et c'est cela, la proportion-

Albert du Roy intervient alors et

note que « le scrutin majoritaire

assure la stabilité et le scrutin pro-

portionnel la justice ». « Eh bien, voilà, c'est ce à quoi je travaille ! »,

Interrogé sur ce qu'il ferait dans

l'hypothèse où l'opposition gagne-

rait les élections législatives de 1986, le chef de l'Etat affirme :

· Moi, je me refuse à examiner cette

hypothèse. Je ne me place pas dans cette hypothèse. Je fais mon travail,

ie le fais vraiment, je crois, avec

conscience, selon les convictions que j'ai. Ces convictions peuvent cho-

quer tels et tels Français, mais je les

respecte; j'espère qu'ils me respec-tent aussi. Cela, c'est le jeu démo-

cratique, c'est normal. Je crois à la politique que je mène, je crois à la politique qu'à l'heure actuelle

M. Bill Hayden: l'approba-

tion de l'Australie. - Le ministre

australien des affaires étrangères,

M. Bill Hayden, s'est félicité de la décision du président François Mit-

terrand de se rendre en Nouvelle-

Calédonie. Cette visite montre le sé-

rieux avec lequel le gouvernement français traite le problème calédo-

nien, et M. Hayden souhaite qu'elle

soit couronnée de succès, a indiqué

Le Monde

dossiers et documents

**JANVIER 1985** 

RESTRUCTURATIONS

un porte-parole.

répond M. Mitterrand.

des circonscriptions - une circon

vir la France et les Français, »

la métropole.

jamais ; gouvernement d'hommes de bonne volonté agglomérés autour des socialistes ; gouvernement de droite « éclairée ». Le tout passe par l'introduction au goute à goute de la proportionnelle dans le mode de scrutin. Il ne dispense pas d'un possible référendum, procédure dont M. Mitterrand se réserve l'usage si besoin est Quoi qu'il en soit, cohabita-

M. Mitterrand multiplie ainsi les réponses aux questions qu'il possit le 11 octobre dernier au terme d'une analyse politico-cinématographique

tion éventuelle puisque le chef de l'État, élu pour sept ans, n'entend pas céder la place avant terme, à la première difficulté.

selon laquelle si les Français ne sont pas contents du film produit par la ganche mais que «l'autre», celui de la droite, «n'est pas fameux» et sent le «remake» : «Est-il possible de bâtir un nouveau scénario? Avec les mêmes ou avec d'autres ?

» Une maiorité de Français s'est mêlée » et un président de la Répu-blique « dans l'arène », M. Mitterprononcée en ma faveur en 1981 : elle m'a fixé la durée de mon manrand répond : . Nous y sommes tous dat, et je n'entends pas me mêler des les deux. Nous y sommes ensemble

accords entre les partis, de savoir et en parfait accord. qui ferait partie de la future majo-Le chef de l'Etat e trouve très bien - que le premier ministre soit mieux placé que lui dans les son- Mais j'appellerai les Français à dages. - S'il en était au même point se prononcer sur un certain nombre que moi, ce serait dommage pour lui de thèmes, et je crois les Français et ce serait dommage pour la assez raisonnables, assez responsa-France. Pour moi, personnellement, bles et assez courageux pour admetje pense que ce n'est pas tout à fait tre avec moi qu'il existe, en dépit de la part que je mérite. Mais enfin, tout ce qu'on peut croire, de larges cela c'est une vue qu'on appellera bases. Il existe une majorité - cela d'amour-propre peut-être, mais je paraît tout simple, cela paraît prescrois que c'est véridique. Je souris que tout bête de le dire - sur les disant cela, mais je crois que c'est valeurs démocratiques, sur la Répuvéridique. Je crois que le travail et blique, sur la justice et, en particuses résultats seront constatés par les Français. Enfin, je souhaite que le premier ministre puisse apparaître - Mais tout cela ne fait pas aux Français comme une valeur sûre

et durable. - Vous avez le sentiment,

Oui, mais c'est le combat démocratique normal, et, de cela, je vous, d'être incompris ? ne me mêle pas. Les choix présiden-- Cela m'arrive. Je considère tiels sont des choix qui touchent aux souvent que les jugements qui sont intérêts généraux de la France dans sa politique intérieure, dans sa poli-tique extérieure : l'indépendance, la portés sur mon action sont injustes. (...) l'accepte le débat, mais j'ai la conviction profonde que l'action que souveraineté de la France partout nous menons est nécessaire au pays. défendue, le prestige ou les rayonne-ments de la France; et puis ce sont (...) Nous sommes engagés sur le bon terrain, et de la façon qui aussi un certain nombre de thèmes convient, mais c'est dur et rien ne remplacera la résolution, l'énergie, exemple le refus du racisme, le désir le courage et l'ambition. » ou la volonté de développer le sens

Accusé parfois d'user d'un « pouvoir quasi monarchique. le prési-dent de la République estime : « Ce n'est pas juste non plus, mais je comprends qu'on puisse s'y méprendre. Ce n'est pas tellement ainsi que sont les institutions adoptées en 1958. C'est une Constitution qui a modifié le régime parlementaire. Cela reste un régime parlementaire. Quand le président de la République a été élu en droit à partir de 1962, en fait à partir de 1965, au suffrage universel, le général de Gaulle, qui était le président de cette époque, a défini en termes très élargis, le pouvoirs de la Constitution, non pas tels que la Constitution le disait, mais tels qu'il

voudra et qui pourra, c'est-à-dire ne Donc, un usage s'est créé, et cet usage est allé très loin, pendant vingt ans, de telle sorte que l'administration et même les citoyens ne sont quand même pas fâchés d'avoir quelqu'un qui se trouve là et qui puisse trancher un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs son devoir en matière de politique étrangère et de défense, mais il n'a pas les mêmes obligations dans les autres

 Moi, je considère que cela devrait être modifié, et je le modifie tous les jours : dans ma pratique, je n'ai pas changé de mode de vie. Je suis le président de la République, mais je n'ai pas change de mode de vie, et je suis totalement insensible au charme de la monarchie. Mais est vrai que le président de la République a un grand pouvoir, et ce pouvoir, je l'exerce.

- Est-ce que ce pouvoir, sous votre septennat, ne s'est pas encore accru dans son usage?

- Pas du tout. Je désie quiconque d'en apporter la démonstration. »

(1) Instiller : • Verser goutte à goutte -, indique le Petit Larousse; • Verser goutte à goutte (un liquide médicamenteux ) dans une cavité ou un

plus naturel que par le passé. Il a cassé son masque impérial et quitté le siège sur lequel, figé, il paraissait vissé pour l'éternité. M. Mitterrand a baissé l'abat-jour : il est bien vivant! JEAN-YVES LHOMEAU

termes politiques, le point le plus faible du discours présidentiel.

# Les députés socialistes ne souhaitent pas une forte angmentation du nombre des parlementaires

LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN

Avant même que le président de la République ne donne son opinion, les députés socialistes avaient débattu entre eux de la qu'elle soit, ne peut transformer une minorité en majorité. Plusieurs députés socialistes, dont avaient débattu entre eux de la M. Billardon, se sont interrogés réforme du mode de scrutin. C'était, mercredi 16 ianvier, l'un des points à l'ordre du jour de la réunion du bureau (ouverte à tous ceux qui le souhaitaient) du groupe PS de l'Assemblée natio-

tout noir celui-là : le chômage.

Sur une soixantaine de députés présents, treize ont pris la parole. Quelques points ont fait l'unanimité : le mode de scrutin doit être simple, clair et compréhensible par l'opinion et permettre que les élus soient le plus près possible de leurs électeurs. Il doit aussi préserver la marge de manœuvre du présis'accorde enfin à reconnaître qu'une très grande augmentation souhaitable.

Pour le reste, l'éventail des possibilités évoquées a été très lerge. M. Alain Richard, (Val-d'Oise) s'est quand même interrogé sur l'opportunité d'une telle réforme que, pour sa part, M. Jean-Pierre Michel, (Haute-Saône) a confirmé ne pas souhaiter. Chez les autres intervenants, est revenue souvent l'idée, a expliqué le président du groupe, M. André Billardon, d'une proportionnelle départementale. mais il a admis que les orateurs n'étaient pas forcément repré-sentatifs de la majorité de leurs

De plus, tous sont conscients qu'une loi électorale, qualle

M. Billardon, se sont interrogés sur leur capacité à faire adopter una telle réforme sans de tron grandes difficultés parlemen-

Le président du groupe luimême n'est pas trop inquiet si le mode de scrutin choisi n'a pas de conséquence indirecte sur le collège électoral des sénateurs dont font de droit partie les députés. Mais d'autres sont un peu plus inquiets et ne voudraient pas qu'un tel projet occulte tous les autres travaux que pourrait entreprendre la majorité socialiste de l'Assemblée nationale d'ici à la fin de son mandat.

M. Pierre Mauroy, qui a partivendredi 11 janvier, au cours d'un déleuner à l'Elysée avec M. Mitterrand et M. Lionel Jospin, a parlé de la proportionnelle, mercredi, dans une discussion à bâtons rompus avec les journalistes. M. Mauroy a affirmé que sa préférence restait pour un tel système, ou bien pour une proportionnelle intégrale à deux tours avec possibilité de modificaion des listes au deuxième tour et fixation d'un seuil minimal de suffrages pour être présent au second tour. Un tel système avait été défendu, devant le bureau exécutif du PS, par M. Guy Allouche, sénateur du Nord, qui fait partie des amis de

J.-L. A. et Th. B.

DANS LES SALONS DE L'HOTEL DE LASSAY

# « C'est vrai, ca ? »

culture a retrouvé, dit-il, le François Mitterrand plein d'humour ou'il voit en privé et que. « finalement, les Français connaissent très peu ». Mme Marquerite Duras, elle, se déclare carrément cémerveillée ». Il a été chimême à un point géniel », souligne Mme Duras, conquise une nouvelle fois par e l'honnêteté, la transparence » du président de la République. Plus politique, Mme Françoise Seligmann, membre du PS, note avec satisfaction : « Il est de plus en plus sûr de lui, de plus en plus sûr de la

De fait, le charme a opéré sur la trentaine de personnalités du monde politique, des arts et des lettres - favorablement disposées il est vrai — invitées par M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, à venir regarder autour de lui, dans les ilons de l'hôtel de Lassay, l'émission télévisée de M. François Mitterrand.

politique qu'il conduit. »

Fidèle à son image, le maître de maison marque sobrement son intérêt pour les moments forts de l'intervention présidentielle par de discrets mouvetée. Mme Edith Cresson, ministre du commerce extérieur et du

M. Jack Lang l'a trouvé redéploiement industriel, assise à magnifique » / Le ministre de la la droite de M. Mermaz, les yeux plissés d'attention, laisse flotter sur ses lèvres un léger sourire. Fidèle, lui aussi, à son image, M. Dominique Strauss-Kahn, « économiste en chef » du PS, suit les démonstrations présidentielles, un graphique sur les genoux. Quant M. Mitterrand annonce un chiffre positif, Mrs Seligmann se penche anxieusement vers M. Strauss-Kahn, et lui demande : « C'est vrai. ça ? »...

Les invités de M. Mermaz rient de plaisir aux traits d'humour du président. Les vieux mitterrandistes se regardent, ravis. Ils échangent des clins d'œil qui semblent dire : « Ah. quand mēme, François... » Autant dire que certains de ces fidàles ressentiront comme une attaque quasi personnelle les qué la fin de l'émission, avant que l'histoire incroyable mais vraie (?) du fuel gelé ne vienne dissiper de vagues soupçons de sabotage. « La CGT a plus d'influence que je ne croyais », avait même osé quelqu'un dans le brouhaha. « Ne dites pas n'importe quoi », avait aussitôt précisé M. Mermaz, soucieux du maintien de l'ordre.

LONGWY

IMMIGRÉS ET PROLÉTAIRES (1880 - 1980)

Par Gérard Noiriel.

Ils sont venus des Ardennes, d'Italie, de Pologne ou du Maroc. Ils ont fait la France des grandes usines et des grandes grèves. En 1981, le Président de la République leur déclarait : "Vous êtes le symbole de

l'espoir!"... La classe ouvrière : un grand passé sans avenir? Collection "Pratiques théoriques" puf dirigée par Etienne Balibar et Dominique Lecourt. 400 pages - 140 F.

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE



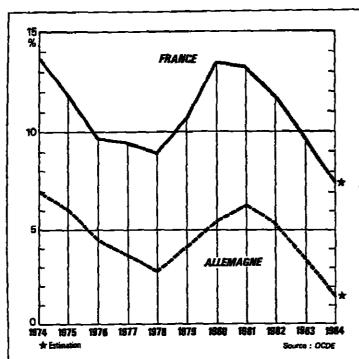

Si la France a bien réduit son écart d'inflation avec l'ensemble de ses principaux partenaires étrangers, celui-ci passant de 5,1 points au quatrième trimestre de 1983 à 2,6 points au quatrième trimestre de 1984, cet écart ne se réduit pas si l'on compare simplement la situation de la France à celle de l'Allemagne. Sur dix ans, les courbes restent à peu de chose près parallèles, et les prévisions de l'OCDE pour 1985 ne laissent pas espèrer

# LE POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES :

# Hausse sur quatre ans, baisse depuis deux ans

Le revenu disponible des mésalaires et autres rémunérations. mais aussi les impôts et les prestations sociales, a bien augmenté de 5 % en moveme sur la période de quatre ans 1981-1984. La hausse exacte doit même être un peu supérieure à ce chiffre (probablement + 5.2 %), le résultat de 1984 n'étant pas encore conflu définitivement.

Ce bilan positif sur quatre ans nages, qui prend en compte les ne doit pourtant pas faire oublier que le pouvoir d'achat moyen du revenu disponible des ménages aura baissé ces deux demières années : de 0,3 % en 1983, de 0,1 ou 0,2 % en 1984. Baisse légère, sans doute, mais baisse tout de même, dans un pays qui n'v était pas habitué : le pouvoir d'achat n'avait-il pas augmenté précédentes (1977-1980) ?

# Financement et réduction d'effectifs chez Renault

Le président de la République a surpris aussi bien chez Renault que dans certains ministères en iffirmant que le «grave problème» posé par la Régie devrait trouver « réponse dans les jours oui viennent». Car apparemment les décisions ne sont pas prises.

Il est cependant une première tion en capital de Renault. La Ré-

francs en 1984, a demandé 2 milliards de francs à son actionnaire, l'Etat. Ce dernier, qui a déjà donné 1 milliard de francs en 1983 et 1.2 milliard en 1984. doit répondre prochainement.

Mais, au-delà, le président semblait faire allusion à de prochaines mesures sociales. « il va bien y avoir, dit-on, des décisions l'arbitrage, c'est celle de la dota- précises et réelles sur les réductions d'effectifs. On ne va pas gie, qui ve perdre 9,5 milliards de encore attendre six mois. >

# Des réserves de devises en grande partie empruntées...

qu'en mai 1981. A cette époque, les réserves officielles étaient de 41.6 milliards de francs, avec un dollar valant un peu plus de 5 F. Aujourd'hui, elles atteignent 70 milliards de francs, avec un dollar à près de 10 F. Sans doute les pouvoirs publics poussent-ils l'évaluation à plus de 100 milliards, avec les devises détenues par le Trésor et les banques. En ce cas, il faut prendre en compte l'endettement extérieur des banques à court terme, ce qui ramène les réserves officielles à moins de 30 milliards de francs.

Par ailleurs, étant donné que depuis cing ans. la balance com- actions. - F. R.

Il est difficile de dire que la merciale et le balance des pale-France détient plus de dollars et ments de la France ont été de devises à l'heure actuelle constamment déficitaires, on peut considérer que l'essentiel de ces devises provient d'emprunts faits à l'extérieur, soit à long terms soit à court terms Dans le demier cas il s'anit de canitaux flottants venus s'investir en France sur des échéances s'étalant de un à six mois, essentiellement des eurofrancs (détenus par des résidents et considérés comme des devises lors de leur entrée), et dont le montant oscille entre 30 et 40 milliards de francs. Il faut y ajouter les placements effectués dans notre pays par les non-résidents sous forme de bons du Trésor, obligations et

# Le service de la dette extérieure représentera près de 10 % des exportations françaises en 1985

La service de la dette extérieure française (remboursement du capital et intérêts) qui représentait 66 milliards de francs en 1984, risque de dépasser 80 milliards de francs en 1985. selon le cours du doller et le niveau des taux d'intérêt américains, ce qui représentara un peu moins de 10 % de nos exportations de biens et de services (840 milliards de francs environ en 1984). Les seuls remboursements représenteront entre 35 et 40 milliards de francs, toujours en fonction du cours du dollar, soit un peu moins de 5 % de nos exportations, comme l'a déclaré M. Mitterrand. A partir de 1986. toutefois, en raison des délais accordés initialement pour les remboursements, leur facture va s'élever, dépassant 90 milliards de francs en 1988.

Pour ce qui est de l'importance de l'endettement brut de la France par rapport à son produit intérieur brut (PiB), à la fin de 1983, notre pays s'inscrivait au humème rang avac environ 9 %, derrière la Norvège (35 %), le Canada (34 %), la Suède (33 %), l'Italie (14 %), la Belgique (11 %), en comptant les grands pays industriels, et à l'exception des pays en voie de développement lourdement endettés, comme ceux de l'Amérique la-

Il est exact, comme le soulignait M. Mitterrand, que la signature de la France est, actuellement, très recherchée, mais il faut dire, aussi, que le nombre des emprunteurs solvables a très fortement diminue face à des prêteurs toujours aussi nombreux.

l'affaire du dollar, et que le franc se porte très bien. Nous avons accru nos reserves en devises. Nous avons plus de dollars et de devises de toutes sortes en réserve à l'heure actuelle, plus qu'on n'en avait avant mon arrivée.

une gestion rigourcuse, stricte, par-fois dure, permettra de donner à la A propos de la monnaie alle-mande, le président de la républi-France les chances qu'elle avait dissipées, je ne veux pas dire que précise : «Le mark, pour l'insqu'elle avait perdues, parce que la tant, a été plus attaqué par le France ne perd pas ses chances. Elle les a, elle est solide, quels que soient ceux qui la dirigent. Je suis dollar que le franc, mais il est évident que la relation franc-mark reste une grande préoccapation, convaincu, en effet, que la politicar dès lors que le dollar subtrait que que je mêne répond à l'intérêt de la France. des fléchissements, il faudrait redoubler d'énergie pour supporter la concurrence. Mais j'y suis prêt, et les Français avec moi, j'en suis - Il ne faut donc pas s'attendre à un changement de

هكذا من الأصل

L'émission s'oriente alors vers

- Est-ce qu'on ne va pas faire payer à la majorité socia-

liste le prix politique de la rigueur dans les mois qui vien-

- ( ... ) Il est certain que, seule,

politique économique?

- Il n'y a aucune raison de

changer. Il faut au contraire persévérer. A peu près tous les paramè-

tres économiques montrent que les résultats arrivent, les bons résultats arrivent, après avoir connu une période difficile.»

un tableau où sont affichés une série de graphiques. Le premier concerne l'inflation.

France augmentent-ils d'une année sur l'autre? Ils étaient très bas, les

prix, en 1970. Ils ont insensible-

ment monté pour atteindre, en 1974, 15%. C'est énorme. Et puis

ensuite, c'est monté, c'est des-

cendu, c'est toujours resté au-

dessus de 9 %. C'est monté en

1980 et 1981, qui a été notre plus mauvaise année c'est-à-dire au

moment de la fin du dernier se

tennat, au moment où je suis arrivé ici à l'Elysée (...). A partir

de là - c'était 1982, 1983 - c'est 9,7 puis 9,3. Nous en sommes

aujourd'hui, comme on l'a pro-

clamé, à 6,7, c'est dire que c'est

l'augmentation la plus faible

depuis 1971 (...). En perspective, nous avons fixé, pour 1985, environ

. Quand on regarde cette

courbe, on s'aperçoit que, depuis le début de la crise - la crise, c'est

1973- 1974, - nous avons obtenu

les meilleurs résultats, ce qui

prouve - et c'est ce que je voulais dire - que notre politique com-

fois-ci l'écart le plus faible entre l'Allemagne et la France. Pourquoi

parie-t-on de l'Allemagne? Pour-

quoi en avez-vous parlé? Parce

que c'est notre principal client,

notre principal fournisseur, notre principal concurrent, notre voisin

bonne comparaison. Le maximum de l'écart a été, dans (les) mau-

vaises années de 8, et un peu plus.

Anjourd'hui, cet écart est de 4,7.

La bonne santé du franc

- L'écart reste important.

- Trop important, mais ce que

je veux expliquer, ce n'est pas que

tout va bien, ce serait ridicule de

ma part. Je veux dire que pous

avons beaucoup fait, mais qu'il

reste beaucoup à faire. Je ne suis

satisfait d'aucun résultat. Quand

on aura réduit l'inflation à 4 %, ce

sera bien. On est à 6,7 %, ce n'est

pas bien. Quand on aura réduit le déficit du commerce extérieur à

zéro, ce sera bien. On est encore

entre 20 et 25 milliards. C'est troo.

Ce n'est pas bien. Il nous reste

beaucoup à faire, mais cela va

aurons les Allemands en point de

mire. Nous approcherons aux alen-

tours de 4 et demi. Les Allemands

seront peut-être à 2 on à 2 et

demi, 3. Ils ont un petit - boom ».

entin un faible - boom - de crois-

sance. Ils auront un peu plus de difficulté à tenir l'inflation. On va

- Pourra-t-on éviter un réa-

iustement monétaire par rap-

Barnett

Chemisier Habilleur

19, AV. VICTOR-HUGO 16\*

Marrieau Cachemere 1660 980

Veste Cachemare/Laine 1 250 750

Trench-coat 100 % cot 890 650

Rose te champ sole 1400 890

39Ĉ **69**Û

1 660 1 100

890 **580** 

1 320 1 250

296 168

. (...) L'an prochain, nous

dans le bon sens.

se rejoindre.

port au mark.

Loden vémable

Costume flamelle

Costume Tweed

Veste Tweed

Cremise Oxford

Chemise voile

Blazer Pure Laine

Pantaion l'anglie

Donc, nous avons réduit l'écart.

- Nous venous d'atteindre cette

mence à produire ses fruits.

4 à 4,5 à peu près.

M. Mitterrand se déplace vers

- (...) De combien les prix en

les sujets économiques et sociaux.

· Les prix seront-ils tous

libérés cette année? - Non (...), c'est impossible mais je ne peux pas en dire plus : nous libérerous les prix industriels à mesure que l'inflation baissera. On en a déjà réduit 70 %, mais il en reste. Je souhaite vraiment revenir à la liberté des prix industriels. Je ne le ferai pas imprudemment. Je ne veux pas mettre par terre ce travail que les Français ont payé, qu'ils ont fait. C'est dur, cette course à la chute de l'inflation. c'est dur, c'est payé même en pou-voir d'achat (...), de sorte que je ne veux pas casser cela, alors que cet effort des Français va être récompensé, casser tout d'un coup une mécanique si difficilement mise en place.

# Le pouvoir d'achat

– Ce ralentissement de la hausse des prix, les Fançais le mesurent dans les étiquettes de ce qu'ils achètent, mais pas encore dans leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat recule, et ils tirent en ce moment sur leur épargne, pour essayer de tenir. Quand pensezvous redonner un peu de pouvoir d'achat?

- Il fant bien s'entendre sur la notion de pouvoir d'achat. Il y a des comparaisons qui out été faites encore aujourd'hui sur le salaire horaire, dont la progression s'est ralentie. L'inflation est finalement, à l'heure actuelle, encore plus forte avec 6,7 % que ne l'est la progression du salaire horaire. Voilà une comparaison.

 Mais il y en a une autre. Il y a ce qu'on appelle le revenu disponible des ménas ennuyer ceux qui nous écoutent avec des mots technocratiques. Cela vent dire qu'une famille, un citoven gagne un salaire, un traitement, et a des prestations sociales s'il en a besoin. Cela veut dire que, d'un autre côté, il paie des impôts, des charges sociales, des cotisations, Si on compare les deux, il y a depuis 1981 un gain de pouvoir d'achat qui dépasse 5 %, et si l'on compare la France à l'Allemagne, à l'Angleterre et aux autres pays européens, on s'aperçoit que c'est la France qui a en la plus grande progression sur ce plan-là.

· Mais il n'en reste pas moins je reviens toujours au même sujet, - que ce n'est pas assez, parce que les gens souffrent, et moi, je était de 27 milliards de dollars en

tics (...). Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a subi des coups avec consommation, qui fait qu'au lien de profiter comme ils le devraient des progrès économiques de la France, qui sont réels, nous en parlons, ils sont encore en arrière de la main. Beaucoup d'entre eux souffrent, et je travaille pour que, dans les mois qui viennent, nous parvenions au moment où l'évolution du pouvoir d'achat des salaires et du revenu disponile soit plus heureuse qu'aujourd'hui (...). Cela ira en s'améliorant tout le long de

# Une épargne mieux protégée

- Cette évolution est-elle liée à la baisse des impôts?

- La baisse des impôts prendra sa part à partir du moment où les Français auront à payer nettement moins d'impôt sur le revenu, à partir du moment où ils auront été libérés de ce qui pesait sur le revenu et qui était le cost de la Sécurité sociale, à partir du moment où les entreprises, les sociétés, se trouvent allégées, il est évident qu'il va y avoir, si vous y ajoutez les taux d'intérêt de l'argent - c'est au cours de ces derniers jours qu'on a encore baissé d'un demi-point, - il est évi-dent qu'on va retrouver de l'oxy-

» D'ailleurs, je voudrais le montrer. Vous me parliez de l'épargne. Voyons ce qu'il en est de l'épargne populaire. Cela, c'est un tableau qui représente le livret A. Beaucoup de gens out un livret A, mais le livret A a un pen pâti de la concurrence du «livret rose», qui est un livret (...) encore mieux rémunéré que le livret A. Mais le livret A, c'est le brave livret de caisse d'épargne que tout le monde connaît bien.

- Voyez: en 1974, il y a en une très forte inflation, et la rémunéra-tion était de 6,3 % pour le livret d'épargne, pour l'épargne populaire - c'est comme cela qu'on l'appelle. » En 1981, c'était 14, au

moment où je suis arrivé, et la rémunération était de 7,7. %. » Aujourd'hui, et c'est la première fois depuis douze, treize, quatorze ana, depuis que l'inflation existe, depuis la crise du pétrole et

depuis la crise du dollar, aujourd'hui nous avons une rému-nération de l'épargne populaire supérieure à l'inflation. Il n'y a pas eu une perte d'épargne, comme il y a eu une perte de pouvoir d'achat. Celle-ci an total n'a pas atteint un chiffre impressionnant, et sur quatre ans, on retrouve un gain.

» Si vous preniez le « livret rose =, (...) c'est 8,1 %. Cela veut dire que l'épargne populaire se porte bien.

Interrogé sur l'endettement de la France, le chef de l'Etat

- Oni, l'endettement ! On s'aperçoit que, puisque le reste va bien, on se rabat sur l'endettement, pour dire : on a payé les dépenses sociales en s'endettant, on paie aujourd'hui ce qu'on prétend être la réanimation de notre industrie en s'endettant!

- Mais l'endettement extérieur s'est fortement accru - Bien sûr. Je vais vous donner le chiffre. L'endettement extérieur liards.

– Donc, il a doublé en dollars 7 - Exactement.

- Et, en francs, triplé?

- En francs, triplé. Cela dépend de la variation du dollar, mais, pour l'instant, en effet, le dollar est très cher. Alors, vonlez-vons faire une comparaison maintenant? Savez-vous dans quelle situation se tronve la France par rapport aux autres pays ? Savez-vous ce qu'empruntent les autres pays? Savez-vous que la signature de la France est anjourd'bui l'une des trois meilleures signatures du monde? Savez-vous que les gens se bousculent pour nous prêter de l'argent? Cela représente quoi? 5 % à peu près de nos exportations

# L'endettement est supportable

- Ce problème doit se poser pour les Japonais, pour les Allemands, pour les Américains, pour les Anglais, pour tous, car.en dehors d'un seul pays, l'endette-ment - moins les réserves de change - est plus lourd chez les autres que chez nous, et notre endettement intérieur est un des plus faibles.

» Savez-vous (...) ce que pense l'OCDE – la grande organisation qui représente je ne sais plus com-bien de pays, vingt-trois, vingtquatre, peut-être plus, c'est une organisation économique de l'Ouest, il faut ajouter le Japon et elques autres, mais,enfin,disons le bloc des pays qui sont associés dans la conduite de leur économie, - savez-vous ce que l'OCDE a écrit il n'y a pas très longtemps, en parlant de l'endettement de la France? Elle a dit : c'est modeste.

» Et savez-vous ce qu'écrit l'American Express, une des rares banques à établir des bilans comparés sur l'endettement extérieurs? Cette banque dit que la situation de la France est bonne. l'ai titt tout à l'heure que si nous avions ces 54 milliards de dollars, qui représentent à peu près 470 milliards de francs - cela varie naturellement, chaque jour, selon le cout du doller - nous avons aussi des réserves qui représentent une somme à peu près égale. Nous avons une réserve d'or - il ne s'agit pas d'en user, - mais, pour quelqu'un qui prête, c'est agréable de savoir qu'il y a cela, et, surtout, considérables. Tous les calculs faits sur l'endettement extérieur et faits par tous les spécialistes, par les institutions internationales, le sont sur la base suivante : combien d'argent a-t-on emprunté et com-

bien a-t-on de devises? » Quand quelqu'un de l'opposition dit qu'on est endetté presque autant - pas autant, mais on est juste derrière - que le Brésil, on s'effraie, on se dit qu'on est près de la faillite. Ce qu'on oublie, c'est que la situation de nos réserves est très supérieure à celle des autres.

» Alors, je dis que la situation de l'endettement est parfaitement supportable. Et cela sert à moderniser notre industrie, ce n'est pas négligeable.

# Une rigueur contre nature

(Suite de la première page.).

Ces progrès en matière de lutte contre l'inflation restent liés à la désindexation des salaires. Là encore la réussite est importante. Pour la première fois depuis 1958 le salaire horaire aura progressé moins vite que les prix en 1984. Mais de cette baisse du pouvoir d'achat, un président de la République de gau-che peut-il se féliciter? Et surtout durera-t-elle? Au-delà des mots sur « la lèpre du chômage », sus « la peine et les malheurs des Français », sus « la nécessaire solidarité nationale » et sur les mesures à prendre en faveur des chômeurs en fin de droit comme des jeunes sans emploi, un président de la République de gauche n'engage-t-il pas d'abord sa crédibilité politique sur ce terrain du chômage et de la pauvreté ?

C'est sans doute dans ce domaine que l'évolution de M. Mitterrand semble le plus évident. Il n'est plus guère question de traitement social du chômage, mais bien de remède économique : - On ne peut pas soutenir artificiellement des entreprises qui tombent d'elles-mêmes (...) », affirme M. Mitterrand, qui ajoute que la réduction du nombre de chômeurs passe par l'amélioration de l'économie. Phrase que n'aurait pas reniée M. Barre. Or, si le chômage est bien un phénomène européen, il n'en a pas moins augmenté en

progresser en Allemagne fédérale après une forte poussée en 1982-

On sent bien que le président de la République n'est pas satisfait de cette évolution, qu'il envisage une légère relance : les mesures annoncées (fiscales et financières) pour le bâtiment et les travaux publics, la promesse d'une amélioration du nouvoir d'achat en 1985, en sont des indices qui viennent compléter la baisse des impôts et la suppression du 1 % social. Mais il sait aussi que la contrainte extérieure et le regres sement amorcé des comptes extérieurs rendent nécessaire la poursuite de la rigueur. L'étude de l'OCDE citée par le président de la République dit même que c'est la seule possible. L'endettement extérient du pays n'est pas dramatique dans son montant - M. Mitterrand a raison de souligner que la France a d'autres capacités de remboursement que les pays d'Amérique latine, - mais en ce qu'il contraint

Force est de constater qu'après de dispendieux premiers mois le gouvernement, à partir de juin 1982, a fait preuve de courage. L'économie française se trouve bien - sur la base stricte des chiffres - sur la voie du redressement. Même si la seconde moitié du chemin risque France de 28 % entre fin 1981 et fin d'être plus aride que la première. (Il 1984, alors qu'il cesse désormais de n'est pas sûr qu'il ne soit pas plus

de mener une politique contre

nature pour la gauche.

difficile de passer de 6,7 % à 4,5 % d'inflation que de 9,3 % à 6,7 %.)

Lorsque l'on voit les résultats de la lutte contre l'inflation, le redressement du commerce extérieur, le chômage, on s'aperçoit que la politique française ne réussit pas plus mai que le libéralisme dur de Mª Thatcher ou que celle d'autres pays européens. Mais la différence, c'est que premier ministre britannique s'était engagé à résorber l'inflation - ce qu'il a fait, - tandis que M. Mitterrand avait promis de freiner le chômage, ce en quoi il a échoué. Des résultats économiques comparables peuvent avoir des effets politiques opposés. La convic-tion qu'a cherché à mettre le prési-dent de la République dans la réussite de sa politique ne renversera pas forcement cette tendance.

BRUNO DETHOMAS.

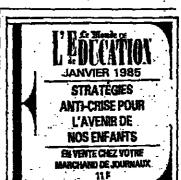

\* 4 Salar Sa The second second 

enter Established

ラーディング A 事 !

3 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m -

The second second

2 may 19 may 19

visions pri

97.7 32.7 g=3- 15 15 15 CONTRACTOR OF AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLU The first section of the section of Carrie And gras Carrier and A

4

**却**,277年 1 年 and the same of the gram ar a com in gradius Caure Humaniae Both Marine Committee of Size of attribute of magnetic of the magnetic A series of the the market of the se the second second ing the second of the second 産業の主要できる。

> To the second second A 60 to make the The course of the same at and the A Almoration of the

Michèle Cotta : e të recommendation of the second "Matter and which a series of Bit dutyes the state of the sta

Sept. 12-12-12-12-24 The state of the s San and the second A FEE DAMES OF A Action of the second of the se Marcin of the Service of the servic Sea tendre management of the control of the control

And the second s Service of the servic

his the reglementat A species of a second James 23 - 4 - 2004

A STANCE LOTABLE WAS A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Times of Leave Service Constitution of the Constitution of th Man of Bridge of the con-

And the property of the party o

States of the state of the stat ALD SCHOOL STATE STATE Sign Down of Many way

. ``. :

Carry of the control 

# DN TÉLÉVISÉ

pool for grown before the to the total Addition of in 

CARACTE SPREAMEN Section 1 day

n porte da MENTAL A 3 gan. 4 - 100 to the first of ----THE PERSON NAMED IN

Marie de l'Aprilia THE ME PROMISE Marie & Money 

SART CORE CONTRACTOR REAL Large County of County of - Lacterine

and the same of th See and the second seco

The state of the s

CASE CONTRACTOR

41-1 4 17-1 10T 5 272.2

កក់ការការការការការកើ<u>រ</u>

and the state of the time of

STEET STATE OF

... 44 in 52 122

Law of the state o

and the second of the second of

The second second

tar a 🏗

Walter With Market

- 1 At 252

State & Contract # 23

المطاع المرازي

.... 1 T-2

مندن و

in in Section 2

THE RESERVE OF THE PERSON OF T Enthant of the party of the par And the second of the second o May below a court L'entenene et: Company and the second section is a second se ALCONOMICS OF THE PARTY OF THE Grant Comments of the State of State of the state ANTES OF THE EN Sample to a control of the control of the

# 44 ± 1 DAME OF THE SECOND American Control of the part of the second s have the second Taken to start the THE THE THE THE THE STATE OF THE STATE C mercina a in 12 **建设工工程 98**6 THE SHALL the state of the state of

-

Marie Teacher

contre nature

and the productions of --

A Transaction - was The second second second Market Services Marie Control of the last \*\*\* Mark & Mark Sant Sant the sections The state of the state of 1

The second second C. Sales Comments .... The same of the sa Acceptance of 

· 新名章

- 1 Table 1 THE PARTY OF THE PARTY OF 

7. Enter the second DU CHEF DE L'ÉTAT

Télévisions privées : la liberté ne doit pas tuer la liberté « Pourquoi avez-vous donné le décisions de la Hante Autorité et du feu vert aux télévisions privées ? rapport Bredin.

- Cest un noble terrain !

- Oui, c'est un noble terrain. C'est une bonne décision. Pai déjà

donné la liberté aux radios. Ensuite.

c'est la Haute Autorité qui a géré, d'ailleurs fort intelligemment et cou-

rageusement, ce domaine des radios privées. J'espère que, pour la télévi-

sion, il en ira de même, mais ce ne

serait pas sérieux de croire que le

problème se pose dans les mêmes termes, parce que les radios dispo-

sent de beaucoup de cananx, de

beaucoup de moyens de diffusion. Nous avons autorisé – quand je dis

« nous », ce n'est pas moi, c'est la Haute Autorité, les instances quali-

fiées pour cela - environ un millier

de radios privées en France. Pour les

télévisions, c'est un problème physi-

que : il faut de la place et, dans

l'espace, les ondes - celles-là sont

porteuses d'images et de sons - se

bousculent. Il n'y a pas beaucoup de

» Il est important que les téléspec-

tateurs comprement bien qu'on ne peut pas avoir des télévisions par-tout, parce qu'il n'y a pas de place.

dans l'espace, pour transporter les images – j'emploie une expression

un peu grossière pour me faire com-

prendre. Il faut que ce soit libre, et il

faut qu'il y ait, comme pour toute

liberté d'ailleurs, une réglementa-

tion, une organisation qui fasse que la liberté ne tue pas la liberté.

moi de le dire ; il va y avoir un rap-port, celui de M. Bredin, qui a été

Oucle critères? Ce n'est pas à

serve, ils vont bien s'entendre, je

cales, de grandes chaînes nationales

qui passeront des arrangements avec

les chaînes locales. Je crois que,

dans l'ensemble de la France, il doit

y avoir place pour quatre-vingts ou quatre-vingt-cinq chaînes au total.

- Ce peut être l'anarchie...

Est-ce que vous en attendez un bénéfice politique sur le terrain » C'est quand même un grand progrès; il ne faudrait pas qu'on reproche à la fois le fait qu'il n'y aurait pas de liberté pour l'expres-- On est toujours soupçonné de sion télévisée et, d'autres fois, que ce je ne sais quel intérêt politique, j'ai déjà domé... soit l'anarchie. On ne peut pas faire les deux reproches à la fois.

- Mais, parmi les très nombreux candidats à ces nouvelle télévisions, il y a bien sûr Robert Hersant

- C'est son droit.

- Votre gouvernement a tenté, sans succès, dans le passé récent, de juguler son empire de presse. Est-ce que ses ambitions audiovisuelles vont vous poser un nouveau problème ?

- Je vous en prie, le général de Gaulle, en 1944, a fait adopter une ordonnance qui décidait qu'il ne pouvait pas y avoir d'empire de presse, et qui a organisé ce qu'on appelait une transparence, c'està-dire qu'on savait qui dirigeait et quels capitaux faisaient marcher un journal. Cette ordonnance a été d'abord mal appliquée, puis pas appliquée du tout. Mais cela part du Conseil national de la Résistance et du général de Gaulle.

» Le gouvernement de M. Mauroy a vonlu une loi qui ressemblât à celle-là, beaucoup plus timide, beaucoup plus petite. Cela n'était pas une loi contre une personne, mais comment imaginer qu'une seule personne ou un seul groupe d'intérêts pourrait posséder 18, 20, 25 % de la presse française? Ce ne serait pas la

La même chose s'appliquerait donc à l'audiovisuel?

anti par le premier ministre, et Pour l'andiovisuel, il existe une puis, il va y avoir la Haute Autorité. loi américaine, je vous la cite pour Ils vont travailler, naturellement, de l'espère, pour définir les libertés. Oui, il va y avoir des chaînes en plus, en plus du service public : d'autres chaînes, des chaînes vertis'inspire de cette règle.

un problème de ne pas abuser de la - Ce pent être l'anarchie; il faut liberté, de faire que la liberté soit

mémoire, je ne savais pas que vous me parleriez de cela - de cette façon du moins - qui interdit à des iournaux écrits de posséder plus de deux, peut-être deux, enfin qui limite la capacité de la presse écrite à posseder des postes de télévision ou de radio. Je crois que ce serait hien que le gouvernement français

- Mais ce n'est pas M. Untel qui est visé : c'est là qu'on mélange toujours les problèmes personnels. C'est l'empêcher, d'où l'importance des vraiment au maximum garantie.

M- Michèle Cotta : « télévision de proximité »

« Le président de la Républi-que s'est placé dans l'hypothèse que nous avons nous-même sugles cahiers des charges comprennent des contraintes aussi gérée, nous a déclaré M- Michèle Cotta, présidente de in Haute Autorité de la commis-sion audiovisuelle. Il y a une revendication de participation du secteur privé à la télévision, qui rencontre une demande, plus sociologique, plus profonde, d'une télévision de proximité. A partir du moment où une liberté est donnée, il faut tout mettre en ceuvre pour qu'elle soit appli-

quée. Avec prudence. » La présidente de la Haute Autorité est doublement satis-Autorité est doublement satis-faite des orientations du prési-dent de la République. D'une part, celui-ci adopte le point de vue que les « sages » ont fait récemment connaire dans une note qui sera rendue publique aujourd'hui. La Haute Autorité préconise d'autoriser uniquement des télévisions locales privées (la « proximité ») — c'est-à-dire avec un seul émetteur, sans réémetteurs - mais pouvant se constituer en réseaux par la « syndication » ou l'échange de programmes. Elle souhaite que

Etats-Unis : une réglementation contre la concentration

Dans son intervention télévi-sée, le président de la Répubi-que a fait référence à la régle-mentation américaine pour les nouvelles attributions de tréempêcher les concentrations ex-cessives entre groupes de presse et réseaux de télévision. Aux Etata-Unis, le Commission fédérale des communications (FCC) applique deux règles fondamen-tales dans l'attribution des fréquences.

cuarcas. La première interdit à toute société de posséder plus de sept stations en ondes moyennes, sept stations en modulation de fréquence et sept stations de télévision. Cette règle, dite des 7-7-7, vient d'être modifiée per la FCC, la nombre de stations autorisées passant à douze, tant pour les radios que pour la télévision.

La deuxième règle, adoptés en 1975 par la FCC et confirmée par la Cour suprême en 1978, interdit à un propriétaire de journal de posséder dans sa ville de dif- . .

strictes que pour l'audiovist public en ce qui concerne le cinéma et qu'il soit interdit d'émettre avant l'attribution d'une autorisation. Elle recommande enfin que tous les pouvoirs publics concernés signent le plan des fréquences disponibles avant les premières autorisations (afin d'éviter les errements de la . libéralisation des ondes radio). Second sujet de satisfaction : M. Mitterrand a fait clairement le

choix de la Haute Autorité comme celle-ci le demandait pour l'attribution des autorisa-tions. Avec à la clé, semble-t-il, une nouvelle modification de la loi du 29 juillet 1982.

La Haute Autorité est du reste déjà submergée par les demandes, tout comme la secrétariat d'Etat charge des techniques de la communication. Le 16 janvier, elle avait déjà enregistré une sobantaine de propo-sitions « recevables », dont dix pour le seule journée du 16. Le feu vert était proche.

quences, n'a été appliquée ré-troactivement que dans un petit nombre de cas, notemment lora-que le journal, la radio ou la télé-vision se trouvélle condiféré. En rence dans la ville considérée. En octobre 1984, la FCC a assoupli cette réglementation en ce qui concerne le télévision per câble : un journal peut possèder un ré-seau dans sa ville de diffusion.

La FCC applique cette réglementation avec beaucoup de souplesse. Elle évite généralement de démanteler des concen-trations locales quand cela risque prises. Mais elle s'est opposée victorieusement à la tentative de rachat du groupe de communication Warner per le groupe de presse de M. Rupert Murdoch. l'effet boomerang? Vous ouvrez les vannes, vous accordez plus de liberté, il y a des candidats politiques ou puissants, si l'autorisa-tion leur est refusée, qui crieront

à l'atteinte à la liberté ? - Ce risque est évident.

- Cela s'est passé pour les

- Interdisez la liberté, vons êtes ccusé de tyrannie. Accordez cette liberté, et vous êtes accusé d'anar-chie! Et j'essaierai avec le maximum de bon sens, avec vous si vous voulez bien, qui êtes de la partie, et quelques autres, d'avancer entre les deux périls. Oui, à la liberté, mais à une liberté raisonnable, qui ne tue paz la liberté.

- Et, dans ce bouleversement, est-ce que vous auriez l'intention de privatiser soit TF 1, soit Antenne 2, soit FR 3?

- Non, non, pas du tout. Il faut préserver le service public.

- En l'état?

- En l'état, ce n'est pas moi qui déciderai de cela. Il existe des gens qualifiés : le gouvernement détermine la politique de la France, c'est de sa responsabilité, de celle du premier ministre. Mais vous me der dez mon opinion, je vous la donne : il faut préserver le service public, qui est la meilleure garantie de la qua-

- Cette libération des télévisions, quand se situera-t-elle? Avant 1986?

- M. Bredin a trois mois pour soumettre son rapport, et moi, je souhaite que ce soit sait tout de

Réduire les antagonismes

- Dans vos væux pour 1985, vous avez lancé un appel à la tolérance. Est-ce que ce n'est pas un voeu pieux? Ne pensez-vous pas que, dans les mois à venir, c'est le débat électoral qui domi-

- Non, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un vœu que je ressens profondément moi-même.

vicillis, donc j'acquiers quelques dégrés sur le chemin de la sagesse. Et puis, je suis responsable de notre pays, et j'aime notre pays, comme vous l'aimez vous-mêmes.

 Je cherche donc à harmoniser, à antagonismes. Je le cherche... mais

Ne craignez-vous pas je ne le cherche pas au détriment de la démocratie.

> » Les élections sont une période où il est bien naturel que les formations politiques rivales s'affrontent. Je souhaiterais quelquefois qu'elles puissent garder un certain ton. Enfin! On ne peut pas, en effet, un jour promettre la Haute Cour et le lendemain demander l'union sacrée! Il faut s'entendre sur une façon de faire. Mais enfin, je crois à la tolérance.

> » l'ai tout à l'heure esquissé - ie dis cela pour conclure - une sorte de présentation en disant : le suis resté fidèle à moi-même. Je le crois. En tout cas, je m'y efforce. Je crois que c'est une vertu nécessaire, la fidélité aux choix de sa vie. J'ai acquis un message merveilleux, admirable! Vons imaginez ce qui arrive à un homme lorsqu'il a un pays comme la France, des gens comme les Français, et c'est lui qui est le premier responsable. Bon, c'est formidable et passionnant!

» Mais, moì, je ne voudrais pas que les Français obéissent trop à leur péché mignon historique, qui consiste toujours à être un peu trop espagnols ou un peu trop anglais, comme on l'était au temps des guerres de religion! Il faut qu'ils sentent surtout l'unité profonde de la patrie. C'est dans ce sens que j'ai travaillé, mais, quelquefois, j'ai des déceptions... Je peux vous en faire la confidence. Je ne dirai pas que je me sens un peu seul, car j'ai autour de moi le premier ministre, des ministres, des amis et pais beaucoup d'autres... Au lieu de toujours demander à votre pays, à la France, ce qu'elle fera pour vous, pensez donc un peu à ce que vous pouvez faire pour elle.

» Le premier cadeau à faire à la France, c'est d'apporter la tolérance, c'est-à-dire le respect de l'autre. C'est de renoncer, lorsqu'on a un privilège, à certains avantages pour que joue la solidarité. C'est de mettre la main dans la main pour que les Français gagnent les batailles que la dureté des temps leur propose.

 Voilà! Je ne fais pas d'autre conclusion, sinon que je crois à la France, aux autres Français, tout autant qu'à moi. Ils ont su se battre et vaincre sur des champs de bataille autrement plus dangereux Je suis comme les autres, je et terribles. Qu'ils gagnent donc la bataille de leur économie ! Cela exigera simplement cette toute simple vertu qu'on appelle le courage. lequel, dans les tranchées, autrefois

- et l'arrête là la comparaison exigeait aussi quelque tolérance réduire les passions, les rivalités, les entre ceux qui se trouvaient dans le même camp. >

AU SOMMATRE

CETTE SEMAINE

MITTERRAND

Ce qu'il n'a pas dit !

**NOUVELLE-CALEDONIE** 

Les questions

que vous vous posez

FROID

La gauche complice

La prise de pouvoir

du groupe antiparti

TELES PRIVEES

Le nouveau coup de

Robert Hersant

REVELATIONS

La vérité sur l'affaire

des vedettes de Cherbourg

CHANSON

L'argus de la ritournelle

LETTRES

Robbe-Grillet

se moque-t-il du monde ?

« FEU VERT » POUR LES TÉLÉVISIONS PRIVÉES

# La magie des images

« C'est une bonne décision. » Qui l'a prisa ? Et quand ? Pas les membres du gouvernement, premier ministre en tête, qui s'en tenaient encore, la veille, à la mission d'étude confiée à portunité » d'un élaroissement des programmes de télévision, en veillant au « respect des grands équilibres économiques de notre système de communica tion ». Alors, ce « feu vert » aux télévisions privées par voie hert-zienne, qui l'a donné ? Sans nul doute, de son palais de l'Elysée, le président. Implicitement. En laissant filtrer cà et là la rumeur. En autorisant son secrétaire d'Etat, M. Georges Fillioud, à amorcer le virage, en indiquent que « la volonté politique d'ouvrir de nouvelles possibilités existe » (le Monde du 12 janvier). En décisrent iui-même queiques jours auparavant qu'on ne pouvait pas cêtre contre » la liberté d'infor-

Un président qui se récriait pourtant - quelques minutes au-paravant - devent les accusations de se mêler de tout et d'exercer le pouvoir de manière monarchique... Un président qui venait d'appeler à nouveau les Français à l'effort, au travail, mettant l'économie et la moderisation industrielle au premie rano de ses préoccupations.

Mais la télévision, c'est autre chose. Quoi qu'on en dise au gouvernement depuis trois ans. Envolée l'économie ! Panem et circenses... La magie des images après la dure réalité du chômage et de la rigueur. La récompense La magie et l'économie ne font pas bon ménage. La politique est une alchimie. Pas tout à fait car-

Alors, que dit le président ? il confirme les informations des derniers jours. L'irrésistible pression des pirates, des politiques des publicitaires, des groupes de communication étant censés représenter une volonté populaire, c'est ∢ oui à une liberté raisonnable qui ne tue pas la liberté ». M. Mitterrand rappelle à dess qu'il a « déjà donné la liberté aux radios ». Ce sera la même chose dans le principe, pour les télévisions. A une restriction près « On ne peut pas en avoir partout », en raison du peu de fréquences disponibles. Et donc, i faucta « une réglementation, une organisation 3.

ligrane - M. Mitterrand n'a guère donné de précisions - le schéma déjà esquissé par M. Georges Fillioud : des stations locales, quatre-vingt à quatrevingt-cinq — c'est-à-dire pas même une par département : quelques réseaux nationaux, en évitant les concentrations tapageuses (attention, monsieur Hersant I) et en en confiant à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle la mise en œuvra. L'Etat ne va pas fourrer son nez dans ce qui ressort de l'initia-

Canal Plus en clair

L'oracle tant attendu ayant donné sa réponse, le problème demeure entier. Mais les données changent quelque peu, et la politique d'ensemble de la communication audiovisualle risque des infléchissements notables. Car - est-ce volontaire? --M. Mitterrand n'a fait aucune allusion à ce qui devraient être les crandes affaires du septennat : Canal Plus, le satellite de télévision directe TDF 1 et le plan câ-

Canal Plus : les paris sont ou-verts sur le nombre de mois qu'attendra la chaîne de M. André Rousselet avant d'émettre en clair. La renégociation des accords de production et du cahier des charges est à l'ordre du jour. La télévision payante à la francalculs financiers sont déià en cours pour le remboursement des décodeurs... Top départ dès que le marché publicitaire aura été ouvert aux chaînes privées. Et Canal Plus est la première de celles-là ; en outre, son capital et son organisation sont dans les mains du groupe Havas.

On voit mal comment RTL-Télévision attendrait le 7 juillet 1986 (lancement prévu du satel-tite TDF 1) pour profiter de l'aubaine, alors que les Allemands pressent de leur côté la Compagnie luxembourgeoise de télédif-fusion (la CLT contrôle RTL) de s'investir, sur le căble en RFA, plutôt que sur le satellite francais. Quel groupe alors accepterait de s'investir avec un an de retard, dans l'aventure TDF 1 ?

Compte tenu du peu de fréseaux), le match sera serré entre Europe 1, RTL, Hachette-Filippachi et Hersant, les groupes

actuellement les plus engagés Les outsiders (Réseau autonome de télévision, TVL...) ne feront sans doute pas le poids. Et si les e pirates » de la première heure, ceux qui ont défendu la liberté d'émettre en justice - le Canal 5 de M. Bessis. l'Antène 1 de MM. Féry et Fiszbin - vont clamer haut leur victoire, alle pour-

rait bien être à la Pyrrhus. Et que vont faire les groupes de presse régionaux ? Ils ont manifesté tardivement des signes d'inquiétude (le Monde du 2 janvier) à l'égard de cette nouveile concurrence, ils pourraient bien hausser le ton, et l'on sait quel groupe de pression influent ils constituent. Il serait étonnant

Une chose est sure : la course aux fréquences est ouverte. Des groupes aux intérêts le plus souvent contradictoires vont faire le siège de M. Bradin et de la Haute Autorité. M. Fillioud, lui, passe au second plan. Il a perdu, et sur toute la ligne. Autre certitude : personne n'a intérêt à ce que s'instaure une anarchie qui freinerait les investissements publicitaires et serait préjudiciable au confort de réception des téléspectateurs. Chacun va donc réclamer une réglementation draconiens.

### Le modèle américain

Faut-il en outre sonner le glas du câble ? Il est trop tôt pour le dire. D'une part parce que le cablage permet bien d'autres utilisations que la simple télédistribution (la diffusion de chaînes de télévision), et que les enieux industriels sont importants de ce côté. Ensuite parce que, au fur et à mesure de l'avancement du câblage, des chaînes diffusées en hertzien peuvent basculer sur des réseaux, libérant leurs fréquences. C'est le schéma de la « préfiguration ». On peut aussi considérer qu'à l'inverse, le câblage de certains quartiers ou zones d'ombres permettrait de dégager des fréquences hertziennes actuellement utilisées par Télédiffusion de France (TDF) pour une bonne réception des chaînes nationales.

Enfin, parce que le choix fait par le président de la République de mettre la Haute Autorité au centre du dispositif d'agrément avec ce qui a été décidé pour les réseaux câblés (1). Mª Michèle Cotta et les autres Sages ont manifesté constamment leur préférence pour cette solution, qui a aussi l'avantage d'être cohérente politiquement.

Encore faudrait-if, pour que le plan câble ne soit pas définitivement en panne, que les collectivités locales - qui attendent depuis un an les décrets d'application nécessaires au lan-cement des opérations (le Monde du 17 janvier) – investissent dans des infrastructures beaucoup plus coûteuses que l'hert-

Ce qui est remarquable dans la «bonne décision» du président de la République, c'est qu'elle correspond en gros au modèle américain... avec vingt ans de re-tard. Des chaînes locales, câblées ou non, organisées en réseaux. Et des limites à la concentration inspirées, selon ses vœux, de la législation d'outre-Atlantique. Est-ce le meilleur modèle pour la France d'aujourd'hui, avec l'expérience Bretange, en Italie, en Belgique,

Mais M. Mitterrand pouvait-il esquiver la question posée par l'imuption probable, anarchique et illégale, d'émetteurs pirates, à un an des élections législatives ? «Cela va nous péter à la figure». telle était la crainte de plus en plus évidente du pouvoir. En voulant prévenir l'explosion, il tente un «coup» politique sur le thème de la liberté et coupe l'herbe sous le pied de ceux qui s'apprêtaient à en découdre à nouveau. Mais son choix est lourd de conséquences car il gomme, à première vue, le discours sur la cohérence économique et la relance des industries de programmes qui commencait à s'inacrire dans les actes. Mitterrand l'enchanteur risque de jouer à l'apprentisorcier.

YVES AGNÈS.

(1) Il reste à cet égard que c'est au gouvernement et non à la Haute Autorité, chargée d'accorder les autorisations pour le câble, que la loi du 29 juillet 1982 confie la capacité d'accorder des «concessions de sera accoract acs «concessions de ser-vice public» pour la télévision par voie hertzienne. Faudra-t-il, comme pour la publicité sur les radios lo-cales, modifier la loi?



# L'INTERVENTION TÉLÉVISÉE DU CHEF DE L'ETAT

# Les réactions en France

# Approbations socialistes, critiques du PC et de l'opposition

Un président sur la défensive, sou-

vent indécit, niant parfois les évi-

dences et. somme toute. Den

convaincant parce peu convaincu. A l'image de la télévision, le président

de la République était hier en

panne. Pannes de convictions, im-

précisions, panne d'arguments. » Toutefois, M. Méhaignerie relève que le chef de l'État « a reconnu

l'existence d'une nouvelle pauvreté

et les souffrances des chômeurs en

fin de droits. Le CDS demande l'or-

ganisation d'un vrai débat par res-

pect de tous ceux qu'assaillent les

rigueurs de l'hiver et de la politique

M. André Rossinot, président du

Parti radical, assure que « l'opposi-tion sait, désormais, à quoi s'en te-nir : le président de la République

utilisera les moyens dont il dispose

pour conserver le pouvoir ». Il

ajoute : « Dans le domaine économi-

que et social, c'est la justification

complaisante et répétitive de son ac-

tion au détriment de la réalité que

vivent quotidiennement nos conci-

toyens. Vis-à-vis de l'opposition,

c'est la mise en cause malhonnète

du passé et la dérision pour l'avenir,

qui rendent caducs les appels à la

tolérance et à l'unité nationale du

président de la République. La

France est en campagne électo-

MM. Philippe Malaud, président

du CNIP et Jean-Maxime Levêque,

président d'UNIR, estiment : « Er-

gotant sur des chiffres et des don-

nées qui manifestement lui échap-

pent, larmoyant sur le sort de ceux

qui souffrent de sa politique, évitant

d'aborder les sujets qui préoccupent

le plus les Français, le président de

la République a essayé de dissimu-

groupe des républicains indépen-dants du Sénat, a déclaré : « Plus

d'image ni de son entre M. Mitter-

rand et les Français! Les affaires

à nous extraire de l'ensemble fran-

çais ». « C'est là, a souligné M. Si-meoni, toute la différence. » Mais

l'actuel statut de la Corse - particu-

lier - « doit évoluer » encore vers

une autopoenie interne, sinon il res-

M. Max Simeoni a cusuite pré-

senté M. François Alfonsi, ingé-

nieur, qui a évoque l'avenir énergéti-

one de la Corse. L'assemblée

régionale doit prochainement débat-

tre de ce dossier. La politique éner-

gétique peut être un facteur de do-

mination ou, an contraire, de

développement autonome - tout

comme celle menée en matière de

transports ou d'industrialisation.

M. Max Simeoni : les autonomistes Corses

ne veulent pas s'extraire de l'ensemble français

Offre exceptionnelle

2 ans d'entretien gratuit\* ou 30000 km

à tout acheteur d'une 305 ou d'une 505

du 15 janvier au 28 février 1985

PEUGEOT-TALBOT

M.GÉRARD 821.60,21

227, bd. Anatole-France ST-DENIS Métro : Mairie de St-Quen

OU EN SONT

LES RADIOS LYCEENNES?

Le « boum » des radios libres

atteint les établissements scolaires.

Comment fonctionnent-elles ? Quels sont leurs problèmes ?

La réponse dans

le numéro

de janvier

iques soni toujours pour lui

M. Marcel Lucotte, président du

C'est la notion d' « équilibre » que retient M. Lionel Jospin, des propos de M. Mitterrand. Pour le premier secrétaire du PS, « le ton du prési-dent n'est pas celui des outrances de la droite ». Il ajoute : « Equilibre en Nouvelle-Calédonie entre les inté-rêts des canaques, des caldoches et de la France, équilibre en matière niave et sociale entre l'effort qu'impose la modernisation du pays et les besoins qui sont ceux des chômeurs et des plus défavorisés, équilibre dans le choix du mode de scrutin, équilibre dans les conditions d'ouverture du secteur audio-

M. André Billardon, président du groupe socialiste, relève que le chef de l'Etat -a réaffirmé avec force son ambition de faire de la France un pays moderne, prospère et tourné vers l'avenir ».

En revanche, pour le PSU, «la solemité professorale du président de la République est apparue plus apte à justifier le bilan de l'action passée qu'à dégager des perspec-tives novatrices. Si le dénoument des chômeurs est reconnu, rien n'est dit quant à la réduction du temps de travail et des inégalités ».

Les radicaux de gauche, par la voix de leur président, M. François Doubin, approuvent en disant : « La démonstration a été faite que les capacités de la France restent intactes pour peu que chacune et chacun se mobilisent avec courage et détermiation. Mais rien ne se fera sans l'initiative individuelle. Les mesures contre le chômage c'est une chose, mais ce qu'il faut, ce sont des pro-

M. Roland Leroy, directeur de l'Humanité, lui, désapprouve et es-time qu'eil faut adopter des mesures allant à l'opposé de celles que François Mitterrand a développées - et qui concernent - la fatalité de la crise, la fatalité de l'austérité et la fatalité du chômage».

Dans l'opposition, pour M. Méhaignerie, président du CDS, M. Mitterrand est apparu comme

Six mois après le recul enregistré

par l'Union du peuple corse (UPC)

aux élections régionales, M. Max Si-

meoni, secrétaire général, a présenté

la - clarisication - opérée depuis

par l'UPC. Devant la presse, le

15 janvier à Paris, M. Max Simeoni

a rejeté l'« amalgame mensonger »,

« d'une désespérante constance ».

fait, selon lui, entre l'UPC - les au-

tonomistes - et les indépendan-

tistes. Interrogé sur la situation en Nouvelle-Calédonie et le parallèle

possible avec l'affaire corse, le secré-

taire général a insisté sur la clarté de

la position autonomiste, « sans au-

cune ambiguité ». Ainsi, dans ce ca-

dre, - le plan Pisani ressemble en

apparence à l'autonomie interne.

mais nous, nous ne demandons pas

DANS LA PRESSE PARISIENNE

# « Banco », « coup de poker »...

« Banco chez les Canaques », monce le Quotidien de Paris, dans un titre façon roman policier ou d'espionnage; « le coup de poker », re Serge July dans Libération voilà le président portraituré en joueur, dont la manière a. « au sens strict, estomaqué » le directeur de Libération. M. Mitterrand, écrit Serge July, a annoncé son voyage à Noumés - sur un ton qui aurait pu convenir s'il s'était agi d'aller demain matin à Romorantin pour les obsèques d'un policier ou d'un

Pourtant, « ce voyage à Nouméa est sans doute le plus risqué de tous, écrit ce commentateur. Plus que celui de Bayonne ou même de Revrouth Town simplement parce que l'enjeu n'est pas de même nature. Dans les cas précédents, le risque était principalement physique. Cette fois, tout en restant phy-sique, le risque est plus encore poli-tique : celui d'être accueilli à Nouméa par les caldoches comme Guy Mollet le fut à Alger en 1956 par les pieds-noirs, avec des

C'est, en effet, de ce côté, estime aussi Philippe Tesson, que « Mitterrand prend des risques », car les caldoches « ne se contenteront pas pour toute garantie – et on les comprend – de l'«intérêt de la France », et parce que le président de la République « accrédite, de surcroît, un peu plus encore le postulat de l'indépendance, alors que, quasiment unanime, l'opposition rejette le plan Pisani ». Alors, pourquoi ce voyage? Entre autres, écrit e directeur du Quotidien de Paris, o pour saire un coup, comme tout bon président de la V., à qui tout revient touiours en dernier ressort. et qui s'use à ce jeu, mais qui en nande et en jouit 🗸

Autre réponse sons la plume de Max Clos, dans le Figuro. Le chef de l'Etat part pour Nouméa - parce qu'un grain de sable a détraque la que : quelques gendorn contrairement aux instructions

reçues, ont décidé de rétablir l'ordre». «Ce qui, explique Max Clos, détruit le « plan Pisani » et transforme un problème au départ subalterne en affaire d'Etat ». Le directeur de la rédaction du Figuro n'a pas, pour autant, été impressionné par l'intervention de M. Mitterrand. « Comme on dit d'un comé dien qu'il a « fait un bide », 6crit-il, M. Mitterrand est mal passé hier soir à la télévision. »

Autrement dit, par Claude Cabanes, dans l'Humanité, cela donne : « La magie du verbe, même investie des attributs de la plus haute autorité, vient toujours se briser sur la force des choses. . Pour le rédacteur en chef du quotidien de PCF, « le président de la République a, en effet, entrepris d'exalter son action par le seul pouvoir des mots. Cétait une mission impossible -. Claude Cabanes ne croit pas aux indices « trompeurs » - celui de la hausse des prix et celui du commerce extérieur ~ rappelés par le chef de l'Etat, et, selon lui, « le pays ne se modernise pas, il se

- Fascinant sursaut d'un homn ditique que tout paraît condomi à la défaite et qui a semblé avoir retrouvé une nouvelle vigueur. Persuadé qu'il est qu'il n'est pas trop tard et que la véritable bataille pour la préservation de son pouvoir ne fait que commencer » : c'est en regardant la même émission que son homologue de l'Humanité que Guy Claisse, rédacteur en chef du Matin de Paris, a été, ainsi, transporté. M. Mitterrand lui a - donné l'image d'un homme qui a la conviction d'avoir, dans tous les domaines, passé le creux de la vague et dont l'instinct – cet instinct politique qui l'a guidé dans toute sa carrière lui souffle que l'opportunité se présente à lui de refaire le terrain perdu – et que c'est maintenant ou jamais ».

P.S.

# M. Barre: gardons-nous de manœuvres de circonstance

(datée du 15 janvier), M. Raymond Barre, après avoir remarqué que, parce que nous entrons en période fiectorale. «l'appréciation des problèmes et la recherche de leur solution peuvent s'en trouver faussées », estime: « A cet égard, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne doit pas constituer un enjeu pour des riva-lités partisanes. Il semblerait, écrit l'ancien premier ministre, que certains voudraient revivre à cette occasion le drame algérien : les uns pour prendre une revanche sur le passé, les autres pour renouer avec leur idéologie anticolonialiste. La Nouvelle-Calédonie n'est pas plus l'Algérie que le territoire des Afars et des Issas. Beaucoup de ceux qui, comme moi, ont condamné la passivité du gouvernement à l'égard du

Dans le dernier numéro de sa let- pas une répression brutale, mais la entre les communautés de l'île. Beaucoup de ceux qui, comme moi, ont rappelé la nécessité de respecter les principes constitutionnels dans un référendum d'autodétermination n'ont pas eu d'autre souci que d'éviter la reconnaissance a priori d'un privilège à l'une des communautés de l'île aux dépens des autres; mais ils savent que des réformes économiques et sociales sont indispensables, et ils souhaitent que l'évolution nécessaire du statut de la Nouvelle-Calédonie se sasse dans le respect des intérêts de la France dans le Pacifique, qui tiendra une place si importante dans le monde de demain. Gardons-nous donc de manœuvres de circonstance, qui ne seraient pas dignes de la situation -, conclut M. Barre.

# M. Barre, invité du groupe UDF de L'Hôtel de Ville de Paris

M. Raymond Barre sera prochai-nement l'invité du groupe UDF de l'Hôtel de Ville de Paris. Il postrait, à cette occasion, rencontrer M. Jacques Chirac et partager avec lui le « pot amical » ou le diner offert par le groupe à l'issue de la réunion.

maintien de l'ordre ne souhaitaient

Les deux hommes s'étaient rencontrés, il y a quelques semaines, à l'occasion de la journée d'études du monvement national des élus locaux organisée le 6 décembre à la Mairie de Paris. Ils avaient en alors un entretien en tête à tête d'un quart ques Chirac (Le Monde du 8 décembre).

C'est M. Jacques Dominati, député de Paris et président du groupe UDF de l'Hôtel de Ville, qui a pris cette initiative il y a quelques

jours en téléphonant à M. Barre à Lyon. La date de ce diner reste encore à fixer, mais l'accord de l'ancier premier ministre est déjà

Le groupe Paris-liberté, qui rassemble quarante-sept élus, reçoit régulièrement depuis un au les principaux chefs de file de l'oppos M= Veil et M. Lecannet, président de l'UDF, avaient ainsi été invités l'année dernière. Depuis le début de cette année, M. Mehaignerie, président du CDS, et M. Rossinot, président du Parti radical, ont eux auss participé à ces réunions « informelles » du groupe UDF de l'Hôtel de Ville. Après M. Barre, M. Gis-card d'Estaing devrait être à son tour invité.

· Le retour de M. Mauroy. -M. Pierre Mauroy, qui présentait ses vœux à la presse, mercredi 16 jan-vier, en tant que président de la Fédération mondiale des villes jumelées (FMVJ), a évoqué, dans une conversation à bâtons rompus avec les journalistes, son retour sur la scène publique en tant que personnalité socialiste. L'ancien premier ministre a indiqué que ce retour se ferait de façon progressive.

M. Maurov entend . tater l'eau », selon l'expression d'un de ses proches. Il fera une apparition

au comité directeur da PS, mais n'y prendra pas la parole, le sameo 26 janvier. Au mois d'avril, l'ancien premier ministre publiera un ouvrage réunissant - après une pré-lace définissant ses idées - des ex-traits de ses discours ordonnés de façon thématique. Enfin, M. Mau-roy participera normalement à la préparation du congrès du PS prévu pour l'autonne 1985.

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est rémi mercredi 16 janvier au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. François Mitterrand. An terme de ses travaux, le communiqué suivant a éti ombčié :

RECHERCHE. TECHNOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Le ministre de la recherche et de la technologie a présenté au conseil des ministres une communication sur la politique de la recherche et de la technologie et le développement

L - Un bilan positif:

L'action conjuguée des régions et de l'Etat a permis de renforcer la dimension régionale de la politique de la recherche et du développement technologique.

- Les priorités retenues par les régions, cohérentes avec les orientations nationales, portent sur le déve-loppement de la culture scientifique et technique, l'innovation et les transferts de technologie, la mise en place d'équipements mi-lourds.

- L'effort financier des régions a atteint 375 millions de francs en-1984, soit une augmentation de 150 % depuis 1981 et de 52 % par rapport à 1983.

- L'Etat a également accra son effort, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.

- Les délégués régionaux à la recherche et à la technologie out joné un rôle d'animation et de coordination, notamment au prenant l'initiative de la création de groupe ments d'intérêt public associ l'industrie, les organismes de recherche et les collectivités locales.

- Les comités consultatifs pour la recherche et le développement tech-nologique, installés conformément à la loi d'orientation et de programmation de 1982 et représ acteurs et les usagers de la recherche, participent activement à la mise en place d'une politique régio.

II. - Une nouvelle concertation:

De nonveiles initiatives vont être prises pour aider les régions à franchir une nouvelle étape dans la défi-nition d'une politique régionale de la recherche:

- Renforcement de la politique des conventions avec les régions ;

- Encouragement aux initiatives régionales tendant à créer, sur des sites donnés, des ensembles industriels, scientifiques et techniques ;

- Soutien à la création dans les régions de centres de culture scientifique et technique, partenaires locaux des établissements nationaux, en particulier celui de la Villette, afin de diffuser plus largement la culture scientifique et technique ;

- Association des régions à la réflexion engagée en matière de programmation de la recherche et de la

• L'ANNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE

Le ministre délégné à le jeunesse et aux sports a présenté au conseil des ministres une communication sur l'Année internationale de la ieunesse organisée en 1985 sous l'égide des Nations unies.

An plan international, la France organisera en avril 1985, à Marlyle-Roi, une conférence enropée des centres d'information pour la jeunesse. Elle présidera les 8 et 9 novembre, à Strasbourg, la pre-mière conférence des ministres européens de la jeunesse. Elle participera aux premiers jeux organi la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expres-sion française qui se dérouleront en Côte d'Ivoire.

Au plan national, un comité de coordinatin a été constitué pour sélectioner les projets qui seront retenus au titre de l'Année internationale de la jeunesse. Plus de cinq cents projets out été soumis à ce comité par des jeunes, des associa-tions, des collectivités territoriales et des administrations. Quatre theo principaux ont été choisis : l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, la culture et la communication, la libre circulation des jeunes entre les pays, la solidarité nationale et internationale.

Une priorité sera accordée aux projets qui touchent le plus grand nombre de jeunes, notamment les plus défavorisés.

### LA COOPÉRATION .... AUDIOVISUELLE AVEC LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Le ministre délégné chargé de la coopération et du développement à présenté au Conseil des ministres. une communication sur la coopération audiovisuelle avec les pays en développement.

L - La coopération audiovi-saelle participe à l'effort de notre pays pour assurer la présence de notre langue, de notre culture et de notre technologie dans les réseaux mondianx de communication.

Cette coopération concerne :

France:

- Les équipements : la plupart des pays d'Afrique francophone ont bénéficié de concours importants pour leur radio et leur télévision ; - Les formations : plusieurs mil-liers de professionnels out été formés ou ont suivi des stages courts ea

- Les fournitures de proammes de radio et de télévisi les soutiens à la production et à la diffusion du film africain.

 IL - Les actions ainsi engagées eront poursuivies et améliorées sur la base des orientations suivantes : - Meilleure adéquation des for-

mations et des programmes proposés aux besoins des États; - Aide à la production sur place de programmes de radio-télévision et aux conroductions franco-

africaines.

Développement de la coopéra tion avec les pays da Maghreb et avec l'Afrique anglophone et laso-

phone et encouragement aux sanges inter-africains. Par l'action qu'elle mène ainsi , la France renforce concrètement les moyens du pluralisme culturel sans

lequel il n'y a pas d'échanges m de ations de coopération véritables. CÉLÉBRATION

DU QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L'A VICTOIRE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a présenté au conseil des ministres le bilan des commémorations de l'année 1984 marquées tiellement par le soixante dixième anniversaire de la bataille de la Marne et par le quarantième anniversaire de la libération de la

Il a souligné le succès qu'ont comu ces cérémones, et plus particulièrement celles qui ont commé moré le débarquement de Norman-

Ba 1985, d'importantes cérémonies célèbreront, le 8 mai, le quarantième anniversaire de la victoire sur le nazisme, sur le thème de la paix et de la réconciliation.

. Un hommage sera également rendu à ceux qui retrouvérent la liberté en 1945 : les déportés (journée nationale le 28 avril) et les prisonniers de guerre (oérémonie à la nécropole de Monteauville le 21 avril),

### MESURES . D'ORDRE INDIVIDUEL

Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes : Sur propositions du gardes des sceaux, ministre de la justice, - M. Marcel Pinet, maître des

requêtes an Conseil d'Etat, est nommé conseiller d'État et main-tenn en position de détachement de longue durée : - M. Gabriei de Broglie, maître

des requêtes au Conseil d'Etat, est nommé conseiller d'Etat et maintem en position de détachement de longue durée; - M. Charles Barbean, maître des requêtes au Conseil d'Etat, est

tenu en position de détachement de longue durée: - M. Philippe Dondoux, maître des requêtes au Conseil d'Etat, est nommé conseiller d'Etat.

nommé conseiller d'Etat et main-

Sur proposition du ministre du déploiement industriel et du commerce extérieur,

- M. Olivier Marce est nommé président du conseil d'administration de l'Agence de l'informatique.

Sur proposition du ministre de ie, du logement et des transports. - M Philippe Essig est main-tenu dans les fonctions de directeur général de la Régie autonome des

transports pariti rensports parasens.

Sur proposition du ministre de la recherche et de la technologie.

- M. Jacques Poly, directeur de recherche, est nommé président du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomi-

En outre, le conseil des ministres a adopté, sur proposition du ministre de la défense, diverses mesures d'ordre individuel relatives à la nomination, à la promotion, à l'affectation et à la situation administrative d'officiers généraux et d'officiers supérieurs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale.

our le rééche W 22 1 32 1 32

No. of the last of li est de l'in que la Yougonia nous deci

.

----

SE THE PARTY

12 1 Table 1

522 222---

:3 = -

Par Michael

22:23 0.00

BEST STATE OF THE STATE OF THE

A STATE OF THE RESERVE AND A STATE OF THE RESERVE AS A STATE OF THE RE

amaran'n - a sat ete

223-72-20-77-6-4-

ಮಾರಣವರ ಎಂದು ನಿರ್ದೇ

A LALL OF BUT OF A FAR

Applications and in the State

Martin and the second second

Contract of the second

Markett March temp

in light in the constant

Carameter due la l'impagne

Real control - 10,000

The Selection of the

200

....

22 m 19 2 1

-And the second \_\_\_\_ N ... 

1 - 13/2 24.8 1000 mg STATEMENT OF FEB. ·蓝红蓝-- 178 日本 427年1 STATE OF THE PERSON **医新加尔克氏系统病 驗** man dan dan la ight Man three terms The state of the state of MARIE OF THE ST.

- Wal

22 to 1 to 1 to 2 S SEC. OF LAND STORY magnetic and the region of AND DEC. TO SECOND it g mauf in lite 344. min inversition of the comme Reflectation of the the he will be not a site. REALIST DE SUR OF THE Biffbart unber beriebe

Baran and inchest 看面的 医多维氏病病 dam arm a fer an ed. with the tax comme Parket sont . The arms. THE PARTY OF STREET Ebate frangant finas and A CHARLES LIVE LAND WAS THE BEST COME THE UTAK Michigan de Serie Action STREET, STREET, STREET,

gan permet 5 per farie mbiente gira en Le be STREET, CC 12 CE 1 180 M. Mitterran du Haut Co

period new or opportunity

and the control of the second de troc let decret been Samuel 1944 Les 1983
Samuel Apparle Ment 1982
Samuel Apparle Ment 1982
Samuel Apparle Ment 1982
Samuel Apparle Ment 1982
Samuel Ment 1982
Samu

Mare metropolitzine

(Anticipalitzine

(Anticipa Acceptance | France to Accident frame

Accident fr

Aagre Deletede

a delice de conferences Residence Francisco The water

- Bright Parket Mark

The second secon

the name of the na

Electric de la constante de la

The same of the Carlot of the

r engentenen

ez, cribballo

27 TE 15 TE 32 BE

7.

THE REPORT OF THE PARTY OF

Section of the section of the

THE PERSON NAMED IN

- selection in a se see see

to de la care de

Services for the let

and the state of the state of

Corner of the second

SAME OF THE PARTY

tion of carrents

The second section of the last

se a litarijat veta**ri ett gitt** 

and the first to become to

AND RESTRICTIONS

জনাজন নাম হাম ক্লেপ্ত কী

regioners of the property

Education of the second

gereinen ungen michtiget S

agreement to the series with

A CONTRACTOR OF STREET

and the market H

2 25

nature

.. "

المخاللة ج الدارا

متقدمتني برز

. . . . .

19717 72 22

::-...

New District the latter

स्था है है

<del>ad 1</del>a...e

Not be

11:00 mm 201 8 8

E. PRAILER (ED)

# étranger

# **DIPLOMATIE**

LA VISITE A PARIS DU CHEF DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE

# La France soutient les efforts de Belgrade pour le rééchelonnement de sa dette

Le chef du gouvernement yougoslave, M= Milka Pianinc, a été reçu, mercredi 16 janvier, par M. Fahius, puis a participé à une réunion élargie avec le premier ministre.

Cette rencontre « exceptionnellement longue et « tout à fait chaleureuse », souligne-t-on à l'Hôtel Matignon, a notamment permis d'aborder les dosM. Fabius a assuré M. Planinc que la France, « comme par le passé », appuierait les efforts de la Yougoslavie auprès du Fonds monétaire international (FMI) et auprès du comité chargé de négocier le réé-chelounement sa dette, qui atteint 21 milliards de

égalité entre les nationalités. Il faut

tenir compte de ces facteurs. Notre

gouvernement a beaucoup de dissi-

cultés, mais un gouvernement très

ral, aurait plus de difficultés encore.

Le procès de Belgrade

Le procès des six intellec-

tuels contestataires de Belgrade a soulevé une émotion dans les

pays occidentaux, où il muit cer-

tainement à l'image de la You-

goslavie, Croyez-vous qu'il soit

nécessaire, pour la cohésion de la société yougoslave, de répon-

dre par des moyens judiciaires à la contestation idéologique ?

ciété socialiste autogestionnaire

donne lieu, logiquement, à une

confrontation d'arguments qui sont

souvent divergents. Notre système

constitutionnel encourage la

confrontation des opinions et le dia-

bonnes solutions.

bilité pénale.

logue, dans le souci d'aboutir aux

» Cependant, quand il s'agit des

activités dont le but est de violer les

normes constitutionnelles fondamen-

tales, les autorités compétentes out

le droit et le devoir d'agir selon la

Constitution et les lois. Donc, on ne

saurait parler de contestation

idéologique » lorsqu'il s'agit des ac-tivités visant à saper notre système

» Le procès qui vous intéresse est

en cours. Il relève de la compétence

des organes de justice. Notre justice étant indépendante, nous ne pouvons

pas préjuger du verdict. C'est le tri-bunal qui décidera si le comporte-

ment des inculpés présente on non

des éléments relevant de la responsa-

Comment jugez-vous la re-

craignent qu'un accord entre les

Deux Grands ne se fasse tou-

jours aux dépens de l'Europe.

- Nous considérons la rencontre

Partagez-vous ce point de vue?

Shultz-Gromyko, à Genève, comme

une évolution encourageante long-temps attendue. Je crois que nous

avons tous cherché à agir pour que

l'aggravation des rapports

américano-soviétiques cède la place

à la détente. Un progrès réel facilite-

rait le règlement des problèmes in-

ternationaux. Nous nous sommes en-

gagés dans ce sens au sein du

monvement des non-alignés, dont

nous sommes des membres très ac-

tifs. Cela dit, il y a du vrai dans le

point de vue que vous évoquez. Mais il n'y a pas d'autre choix que le dia-

logue, et l'Europe doit agir, unani-

Propos recueillis par

DANIEL VERNET.

mement, pour ne pas en être exclue.

Le développement de la so-

# Il est de l'intérêt de nos créanciers que la Yougoslavie reste un bon partenaire nous déclare Mª Milka Planinc

poursuite du programme de rigueur que voire gouvernement a mis en œuvre pour sortir la You-goslavie de la crise économi-

- Nous avons déjà obtenu des résultats significatifs, mais nons ne re-cherchons pas seulement une consolidation de notre économie. Nous voulons aussi introduire de nonveaux critères pour que les entreprises autogérées soient confrontées au marché national et mondial. La sanction de la réussite, c'est le marché. C'est une première étape. Nous ne ressentons pas sans doute encore suffisamment les effets bénéfiques des résultats obtenus, mais ils existent. La deuxième étape doit consister dans l'ouverture vers les marchés. extérieurs, et c'est pourquoi nous devons être compétitifs.

- Les conséquences du plan de stabilisation ont été assez dures pour les Yougoslaves... - Il est vrai que les changements

structurels de notre économie se sont accompagnés d'une baisse du niveau de vie. Mais, l'année dernière, l'amélioration de la situation a permis de réduire les pertes de re-venus. Je tiens à souligner que la baisse du pouvoir d'achat n'a pas été provoquée par des mesures prises directement par l'Etat; la politique des revenus est restée de la compétence des organisations économiques. Les conditions sont maintenant réunies pour un renversement de la tendance, tandis que l'augmentation de la production crée des conditions plus favorables pour l'em-

- Pensez-vous obtenis de vos créanciers la consolidation pluriannuelle de votre dette extérieure et le soutien du gouvernement français dans cette entreprise?

- Les négociations sont actuellement dans une phase délicate, et je ne peux pas vous dire quand nous ar-riverons à un accord. Mais je pense qu'il est de l'intérêt des pays créditeurs et des banques que la Yougoslavie reste un bon partenaire. Nous avons rencontré beaucoup de compréhension de la part de la France et nous avons montré, de notre côté, que nous étions prêts à faire les ef-forts nécessaires pour remplir nos obligations.

- Quelles sont, à votre avis, les mesures qui devraient être prises du côté français pour accrostre les échanges économiques - Nous ne bénéficions pas d'un

degré satisfaisant de libéralisation pour nos exportations. Nous ne cessons de nous heurter à des pro-blèmes pour la viande, le vin, etc. Le nouvel élargissement de la CEE re-

présente un danger objectif pour nos exportations, qui ont di être ré-duites déjà lors de l'adhésion de la Grande-Bretagne et surtout de la • La partie française exige pour

nos produits des normes techi beaucoup plus rigourenses et plus détaillées que celles que réclament les autres pays ouest-européens... Nous souhaitons signer avec les firmes françaises des accords à long terme, réaliser davantage d'investissements conjoints en Yougoslavie, sur la base de notre nouvelle loi, assez libérale sur les investissements

» Nous aimerions que la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) définisse des conditions d'assurance des marchés avec la Yougoslavie qui ne soient pas pires que celles des autres pays ouest-européens. Nous sou-haitons que les banques commerciales entretienment des rapports d'affaires normaux avec nos ban-

### Des solutions nouvelles Quelle est votre position

dans les discussions sur la réforme du système politique qui se sont développées ces derniers mois en Yougoslavie? - Une chose est sûre : même si

des solutions nouvelles viennent à être proposées pour un fonctionneus efficace du système politique, elles ne metiront pas en cause les orientations constitutionnelles damentales de la République socialiste fédérative de Yougoslavie adoptées au cours de notre lutte de libération nationale. - Nous ne pouvous pas non plus

changer notre politique de cadres, qui repose sur le principe de la rede décisions sur les questions communes, au niveau de la Fédération, de toutes nos nations et nationalités, de nos républiques et de nos provinces suronomes.

» Cependant, les solutions propo-sées devraient permettre d'en finir avec les excès. Je pense anssi à une application trop large de principe des décisions collégiales et de celui de la rotation des cadres appliqués parfois aux fonctions qui ne le nécessitent pas. - On dit que vous avez per-

sonnellement fait beaucoup pour renforcer le prestige du gouver-nement central. Pensez-vous que les pouvoirs dont vous disposez soient suffisants, notamment dans une période où ils vous imposent une politique de rigueur économique? - Il n'y a pas de gouvernement

puissant en Yongoslavie sans des rapports démocratiques, sans une

# a dominé les entretiens de M. Nakasone en Océanie Tokyo. - - De toute évidence. De notre correspondant

l'objectif principal des visites du premier ministre japonais en Ausralie, en Nouvelle-Zélande, en Popouncia Nouvella-Guinée et nux Fidii est la promotion de la « coopération du Pacifique », un concept sur lequel lui-même et le président Ronald Reagan se sont trouvés en complète identité de vues lors de leur sommet du Nouvel An, à Los Angeles. - M. Nakasone a entrepris son voyage « parallèle-ment à la marche du temps », au moment où « l'avènement d'un âge nouveau place la région Asie-Pacifique sur l'avant-scène internationale (...). Alors que le centre du commerce mondial se déplace vers le Pacifique». Ces extraits de la presse japonaise donnaient le ton, la semaine dernière, au moment où le premier ministre s'envolait pour Océanie.

Ce voyage, M. Nakasone n'avait pas hésité lui-même à le qualifier de prélude à la nouvelle ère de l'Asie et du Pacifique ». Il confirmait, si besoin était, le rôle actif que le Japon entend désormais jouer aux côtés des Etats-Unis pour l'avènement de cette « communauté du bassin pacifique», que Tokyo et Washington appellent périodiquement de leurs vœuz, mais qui demeure sans véritables fondements et qui continue à susciter bien des

Les deux grands objectifs de la mission Océanie » entreprise dans la foulée des entretiens de Los Angeles sont, d'un point de vue global, la promotion des relations et des intérêts du camp occidental face à l'influence de l'Union soviétique et, sur le plan bilatéral, le renforcement des positions économiques et commerciales du Japon. Les deux approches sont complémentaires, les moyens économiques et financiers de Tokyo servant à étayer le réseau d'alliances et d'interdépendances sur lequel s'appuient les stratégies militaires et commerciales américaines - dont le Japon est le premier bénéficiaire.

On prêtait d'emblée à M. Nakasone l'intention d'aller assez loin pour convaincre ses interiocuteurs de la nécessité d'une solidarité prise du dialogue entre Washingaccrue avec les Etats-Unis. Bien auvateurs, en Europe occidentale, liens économiques et culturels auxquels devrait théoriquement se résu-

# Stratégie nucléaire

Au risque de froisser quelques susceptibilités, la presse nippone laissait entendre que M. Nakasone, « à la demande de Washington », allait - presser » les Australiens et les Néo-Zélandais (tont particulièrement ces derniers) d'assouplir une politique antinucléaire, jugée de nature à affaiblir le pacte de défense de l'ANZUS (Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis) et la solidarité occidentale à la veille des négociations américano-soviétiques.

Les deux dirigeants travaillistes ont jusqu'à présent interdit aux navires américains à propulsion et escale dans leurs ports. Ils se sont

PATRONNÉ PAR TOKYO ET WASHINGTON

Le projet d'une « communauté du Pacifique »

également prononcés, l'an dernier, avec la majorité des pays de la région, (mais pas le Japon) pour la création d'une zone dénucléarisée dans le Pacifique Sud. Ces décisions ont, semble-t-il, provoqué une tension entre Washington, Canberra et Il peut sembler paradoxal que le premier ministre d'un pays, où

l'« allergie nucléaire » demente

forte depuis les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, et où la politique en la matière demeure régie par la constitution pacifiste et par les trois principes non nucléaires (non-possession, non-fabrication et non-introduction d'armes nucléaires), se fasse l'avocat, auprès de pays tiers et au nom d'un pays tiers, d'une dissémination des armes nucléaires. Mais, d'une part, les positions avancées de M. Nakasone en matière militaire ont mis le Japon au diapason de la logique de dissuasion nucléaire américaine (à Williamsburg il avait déjà soutenu le déploiement des missiles de croisière en Europe de l'Ouest et il paraît estimer que le renforcement du seu nucléaire américain en Asie est pour le Japon la meilleure protection); d'autre part, comme antidote à ce côté stratégie nucléaire de sa visite, le premier ministre s'est muni d'une concession opportune à l'intention de ces îles du Pacifique Sud, qui manifestent depuis des années leur opposition au projet japonais d'immersion de déchets radioactifs dans les eaux de la région. M. Nakasone s'est en effet engagé à geler ce

### Priorité diplomatique Cela dit, les escales de Papouasie

et des Fidji – les premières jamais effectuées par un premier ministre nippon dans ces pays - se sont bien sées, avec projets d'aide japonais à la clé. Celle de Canberra aussi, côté nucléaire du moins. Les Australiens avaient déjà fait connaître leur intention d'ouvrir leurs ports à la flotte atomique des États-Unis et M. Hawke l'a confirmé à M. Nakasone, estimant qu'un tel geste n'est pas incompatible avec l'appel à une zone dénucléarisée. Les deux moins d'un demi-siècle, de la hommes en ont profité pour réaffirmer la - coopération du Pacifique -. mer leur attachement au désarmement nucléaire global. Mais il n'est pas dit que les choses se passent aussi bien avec le nouveau premier ministre travailliste néo-zélandais, M. David Lange, qui paraît plus intransigeant sur les principes non nucléaires.

Sur le plan bilatéral, les Australiens ont montré toute l'importance qu'ils attachent à l'accès de leur viande de bœuf et de leur charbon au marché japonais, au moment surtout où Tokyo semble vouloir priviiéier les exportateurs américains. Et la vibrante évocation de - la grande houle historique de la nouvelle ère Asie-Pacifique » par M. Nakasone, lors de sa conférence de presse à Canberra, a été suivie prosaïquearmements nucléaires de faire ment de questions portant principa-

lement sur le commerce, comme si l'auditoire auquel s'adressait le premier ministre japonais tardait à prendre en considérations les nouvelles ambitions qu'il exprimait. Pourtant, la diplomatie strategi-

quablement depuis deux ans dans sa zone d'influence » privilégiée.

Certes, elle reste, dans l'immédiat, le complément de celle des Etats-Unis, et le vecteur des intérêts particuliers du Japon. Mais c'est, de plus en plus, celle d'une puissance alliée à part entière.. Elle est même à l'origine d'une relance qui, de Los Angelès à Pékin, en passant par Tokyo, Canberra et Port-Moresby, et, au-delà, par Séoul et les capitales de l'ASEAN (1), semble attester d'une volonté nouvelle de renforcement, d'extension et d'accélération de la dynamique - panpacifique ».

Répondant à une double nécessité stratégique - importance économique croissante du pôle Asie-Pacifique et poursuite de l'escalade militaire (aéronavale et nucléaire) américano-soviétique depuis le Pacifique jusqu'au Golfe, - le concept de · communauté du Pacifique » 2 été récemment relancé avec vigueur. Le secrétaire d'Etat américain l'a qualifiée de - priorité diplomatique - de la seconde administration Reagan. Le ministère japonais de l'industrie et du commerce extérieur (MITI) aurait déjà des plans de promotion industrielle et technologique tout prêts pour la région...

L'entreprise, qui n'a guère dépassé le stade des colloques, projets et déclarations d'intentions, et présentée par les Japonais comme visant à la formation d'un groupement ouvert et flexible, de nature économique, technologique et culturelle. Et. surtout. . non militaire ». Parraîné par Washington et par Tokyo, un tel projet peut-il cependant éviter d'être percu comme une nouvelle stratégie de containment, assortie d'une tentative d'association militaire et d'hégémonie économique déguisées ? Certains pays de l'ASEAN et

d'autres risquent d'interpréter l'initiative conjointe des Etats-Unis et du Japon comme une tentative de domination de la région ». remarquait récemment M. Nakasone. Difficile qu'il en soit autrement : « sphère de coprospérité » à l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE) en passant par les guerres d'Indochine, la région a connu, à l'initiative du Japon, puis à celle des Etats-Unis, des tentatives qui ont laissé une méfiance profonde. Que ces deux « empires », plus puissants que jamais, soient anjourd'hui alliés et cherchent à organiser la zone sous leur égide n'est pas nécessairement fait pour rassurer, même si on s'accommode par ailleurs de leurs rôles de gendarme et de banquier, même si l'URSS fait peur. R.-P. PARINGAUX.

(1) Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Philippines, Thatlande, Malaisie, Singapour, Indonésie, Bru-

# M. Mitterrand a nommé les membres du Haut Conseil de la francophonie

M. Mitterrand vient de désigner les membres du Haut Conseil de la francophonie, qu'il préside de droit. Cette institution à vocation interna-tionale a été créée par décret présidentiel du 12 mars 1984. Les perdenici du 12 mars 1704. Les per-somalités retenues appartiennent au monde des arts, des lettres, de l'au-diovisuel, des sciences et des techni-ques. Elles reflètent annsi la diverques. rates reneuent aussi la diver-sité géographique de la francophomie. Le vice-président du Haut Conseil, déjà nommé, est l'an-cien président du Sénégal Léopold Senghor, membre de l'Académie française.

- France métropolitaine : MM. Jean-Marie Borzeix (né en 1941), directeur de France-Culture: Alain Decaux (1925), his-torien, membre de l'Académie fran-çaise: Philippe Decraene (1930), directeur du Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes, ancien rédacteur au Monde; André Gouazé (1927), président de la Conférence internationale des doyens de médecine : Mª Françoise Héritier-Augé (1933), professeur au Collège de France : MM. Manrice Nivat (1937), professeur en in-formatique et maître de conférences à l'Ecole polytechnique; Philippe de Saint-Robert (1934), écrivain,

(1936), député socialiste du Pas-de-Calais, secrétaire général de l'Association internationale des parle-mentaires de langue française. - Antilles françaises : M= En-zhan Palcy (1955), cinéaste (Rue

Cases-Nègres).

- Europe: MM. Roger Lallemand (1932), avocat et sénateur belge; llya Prigogine (1917), d'origine russe, prix Nobel de chimie 1977 (Belgique); Jean-Marie Vodoz (1930), rédacteur en chef du quotidien 24 heures (Suisse).

- Afrique noire: MM. Francis Rebey (1920), chanteur cameron-

Bebey (1929), chanteur camerou-nais; Souleyman Cissé (1940), ci-néaste malien; Heari Lopès (1937), écrivain, sous-directeur général de l'UNESCO et ancien premier minis-tre congolais; Luc M Voula (1952), directeur de la sedio Africa no directeur de la radio Africa nº l (Gabon) ; Alassane N'Diaye

(1942), doyen de la faculté des sciences d'Abidjan. - Océan Indien: M. Edonard Maunick (1931), poète mauricien.

— Asie du Sud-Est: M. Cu Huy Can (1919), poète, ingénieur, minis-tre vietnamien de la culture.

- Monde arabe: MM. Tahar Ben Jelloun (1944), écrivain marocain; Azzedine Guellouz (1932), commissaire général de la langue ambassadeur de Tunisie à française; André Delehedde l'UNESCO; Charles Hélou

(1911), écrivain, juriste, ancien chef de l'Etat libanais.

caet de l'Etat libanais.

— Canada fédéral et Québec:

MM. Alain Landry (1942), soussecrétaire fédéral adjoint aux langues officielles; Jacques-Yvan Morin (1931), professeur de éroit international à Montréal, ancien premier ministre du Québec; Mi-chel Plourde (1931), président du Conseil de la langue française du Québec. Une quatrième personna-lité sera désignée dans les prochains

Le secrétaire général du Hant Conseil est M. Stélio Farandjis (né en 1937 dans une famille d'origine grecque), agrégé d'histoire, ancien maître de conférences à la Sorbonne, ancien secrétaire général du Haut Comité de la langue française. Le Haut Conseil de la francophonie se réumira en séance plémère deux fois par an, sous la présidence du chef de l'Etat français. Il a pour mission de réfléchir au . rôle actue de la francophonie dans le monde, une francophonie qui se veut ou-verte et plurielle » et de « confronter les expériences nationales, no-tamment dans les domaines de l'enseignement, de la communication, des sciences et des techniques. La première réunion est prévue à Paris sin sévrier.

J.-P. P.-H.

# Les milieux financiers américains s'inquiètent des orientations économiques du nouveau président brésilien

lieux financiers américains et internationaux ont laissé apparaître une pointe d'inquiétude, le mercredi 6 janvier, en raison des incertitudes du programme économique de M. Tancredo Neves, élu président du Brésil le 15 janvier.

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui conti-mient à jouer un grand rôle dans la recherche d'une solution des problèmes économiques et financiers du Brésil, se sont abstenus du moindre commentaire sur un événement qui est pourtant de nature à avoir des conséquences directes sur le sort des 100 milliards de dollars de dettes du pays. Mais les milieux financiers s'inquiètent des éventuelles pressions politiques de certains des partisans de M. Neves en faveur d'un refus de paiement des dettes.

Ces milieux financiers n'ont été que modérément rassurés par les premières déclarations ambigués du nouveau président sur l'endettement de son pays. « Le Brésil doit respecter ses engagements, mais nous n'alions pas payer en condamnant notre peuple à la faim et à la misère », 2-

Washington (AFP). - Les mi- t-il dit. La plupart des commentateurs soulignent la part de responsabilité des Etats-Unis dans l'endertement du Brésil. Un problème qui décidera, selon eux, du succès ou de l'échec de la nouvelle démocratie brésilienne.

> - Le gouvernement [américain] devrait maintenant aller au-delà du resinancement des dettes en cas de crise pour promouvoir activement le commerce et les investissements qui peuvent favoriser l'expansion à long terme ., écrit le New York Times du mercredi 16 janvier.

> Le Christian Science Monitor prévoit que M. Neves va se rendre très rapidement aux Etats-Unis et en Europe occidentale pour - promouvoir les exportations brésiliennes, essayer de trouver les moyens de payer la dette étrangère et d'obtenir des concessions des créanciers sur les méthodes de paiement ».

Jusqu'ici, l'administration Reagan a fait valoir que les institutions financières étaient à même de régler au « coup par coup » les crises de financement des pays en voie de . développement. Elle a constamment et technique entre les deux pays.

aux pays endettés une plus grande discipline économique, allant parfois jusqu'à des mesures d'austérité provoquant des problèmes politiques et SOCIAUX.

Les émeutes que ces augmentations de prix suscitent à la Jamaique, dont le gouvernement conserva-teur est l'enfant chéri » de M. Reagan aux Carafbes, rappellent aux économistes rigoureux de Washington que l'austérité peut avoir des limites vite atteintes en Amérique latine.

 Le Quai d'Orsay et l'élection de M. Neves. - Le Quai d'Orsay a publié, mercredi 16 janvier, un communiqué déclarant notamment : La France se réjouit vivement de l'élection à la présidence de la République du Brésil de M. Tancredo Neves... Le gouvernement français souhaite à cette occasion exprimer son desir de renforcer les liens traditionnels d'amitié avec le Brésil. Il s'emploiera à développer encore davantage les relations de coopération économique, culturelle, scientifique



# **AMÉRIQUES**

### Etats-Unis

DANS UNE PREMIÈRE DÉCISION

# Le tribunal de New-York juge que « Time » a diffamé M. Sharon

New-York. - Quel que soit le verdict final, M. Ariel Sharon, ancien ministre israélien de la défense, peut à juste titre se considé rer comme le vainqueur moral du procès en diffamation qu'il a intenté à Time. Après quatorze heures de délibérations, réparties sur trois jours, les six jurés du tribual de New-York ont conclu que M. Sharon avait été diffamé par un article para dans le magazine le 21 février 1983. Plus précisément, les jurés ont estimé qu'un lecteur normal pouvait conclure, en lisant ın paragraphe de cet article, que M. Sharon avait - consciem voulu » le massacre de centaines de civils palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et de Chatila.

Les jurés out également considéré que l'a effet diffamatoire » avait été aggravé par l'affirmation du magazine selon laquelle un appendice secret au rapport de la commission iaraélienne d'enquête contenait des détails sur la visite faite par M. Sharon à la famille Gemayel la veille du massacre. Au cours de cette visite, avait affirmé Time, le ministre israélien avait discuté avec ses interlocuteurs phalangistes de la nécessité de venger la mort de Béchir Gemayel, assassiné vingt-quatre heures auparavant.

Dans la mesure où il avait cherché, au cours du procès, un règlement à l'amiable - rejeté par les avocats de M. Sharon, - Time avait concédé des points à son adversaire. Ce recul devait être confirmé par une mise au point, publiée dans son dernier numéro, reconnaissant que le fameux appen-dice auquel ses avocats avaient en

La situation restait tende jeudi 17 janvier à la Jamaique, où de nouvelles barricades out

été érigées dans les rues de Kingston, la capitale, par des manifestants qui protestent de

façon apontanée contre les bausses de prix décrétées par le

Les forces de l'ordre, qui ont reçu

des consignes de grande fermeté du gouvernement, continuent de dé-

manteler les barricades dressées la veille, mais la circulation a été tota-

lement interrompue à Kingston pen-dant la journée de mercredi. Ces

émeutes « de la faim », qui rappol-lent celles qui avaient éclaté en Ré-publique dominicaine pour les

mêmes motifs l'année dernière, au-

raient déjà fait, selon un bilan non

officiel, six morts et une dizaine de blessés (le Monde du 17 janvier).

Buenos-Aires (AFP). – Un industriel argentin, M. Ricardo Lanusse, âgé de quarante-quatre ans et neveu de l'ancien président Alejandro Lanusse, a été libéré mercredit lé ianusse, a été libéré mercredit le lanusse au désentie de

16 janvier après une détention de neuf jours. Il a affirmé que sa fa-

mille n'avait payé aucune rançon pour sa libération. Il a ajouté qu'il

ne savait pas si ses ravisseurs étaient des - délinquants de droit commun

ou des groupes terroristes ». Un porte-parole de la police a estimé de

son côté que l'enlèvement de M. La-nusse était l'œuvre de - terroristes

d'extrême droite », liés à des

groupes parapoliciers ayant servi les régimes militaires au pouvoir de 1976 à 1983.

Jamaïque

LES « ÉMEUTES DE LA FAIM » PARALYSENT

**TOUTES LES ACTIVITÉS** 

**Argentine** 

LIBÉRÉ APRÈS NEUF JOURS DE DÉTENTION

Le neveu de l'ancien président Lanusse

aurait été enlevé par des terroristes d'extrême droite

(Publicité) -

FORUM POUR L'INDÉPENDANCE

ET LA PAIX

Colloque à Paris les 18 et 19 janvier 1985

L'EUROPE ET LES TIERS-MONDES

Entrée sur invitation

L'Europe et les tiers-mondes ; des interviews de

J.-P. Cot, R. Lenoir, D. Shayegan, A. Wardak. des

contributions de H. Béji, C. Cheysson, G. Etienne...

et l'allocution intégrale prononcée le 24 octobre

l'Europe » sont parus dans la collection « Forum

pour l'indépendance et la paix ». Editions Anthropos. Pour tous renseignements: FIP., 5, rue

- Les actes du colloque « L'Allemagne et l'avenir de

J.-F. Gerbillon, 75006 Paris. - Tél.: 222-77-75.

Parution du nº 4 des Cahiers du Forum :

1984 à l'UNESCO par François Mitterrand.

Correspondance

accès, non sans mal, ne contenait pas de détails sur la visite de M. Sharon à la famille Gemayel. « Nous regrettons cette erreur », précisait Time. Mais l'hebdomadaire maintenait ses affirmations concernant la discussion cotre M. Sharon et les Gemayel sur la nécessité d'une vengeance. Les dé-tails de la conversation ne sont pes ajoutant que jamais Time n'avait dit que M. Sharon voulait que les phalangistes commettent un massacre ou qu'il les avait encouragés

# L'hebdomadaire

### maintient sa version

Bref, à l'exception d'une erreur de fait sur le contemu de l'annexe secrète, Time n'a jamais corrigé ni rétracté le contenu du paragraphe incriminé. En même temps, le ma-gazine continue de se plaindre du refus des autorités israéliennes de laisser ses avocats prendre connaissance, sans restriction, des documents non publiés concernant la ion avec les phalangistes. Le juge Sofaer, du tribunal de New-York, qui se décrit lui-même comme un . juif absolument fier de son héritage arabe », honorant une promesse faite au gouverne-ment israélien, avait imposé le huis clos pour entendre la protestation de M. Zadok, ancien ministre israélien de la justice et avocat de Time, contre les autorités israéliennes.

tent fermés, et les transports en

commun sont paralysés. La situation

est identique sur la côte nord de l'île, en particulier à Montego-Bay, où

plusieurs milliers uc don bloqués. M. Seaga, chef du gouver-

à la population de garder son

tion, le People National Party

(PNP) de l'ancien premier ministre

Michael Manley n'a pas pris posi-tion. En revanche, le Parti commu-

niste a demandé à la population de continuer à manifester. M. Seaga

est au pouvoir depuis 1980. Il a été

reconduit comme chef du gouverne-ment le 15 décembre 1983, lors des

élections qui ont été boycottées par

Popposition - (AFP, Reuter, UPI.)

Selon un quotidien de Buenos-

Aires, la Cronica, des sympathisants

du mouvement insurrectionnel péru-

vien du Sentier lumineux auraient

été impliqués dans l'enlèvement de

l'industriel. Le journal aurait reçu

un appel téléphonique anonyme sou-tenant cette thèse. Celle-ci semble

abandonnée, bien que l'un ait effec-tivement signalé récemment la pré-

sence dans le nord de l'Argentine de

membres on de sympathisants de l'organisation armée de tendance

maoiste du Pérou. Les autorités ar-

gentines estiment maintenant que

ces « éléments » n'étaient que « de

ent, est intervenu à plusieurs re-

ises à la télévision pour demander

Beaucoup d'avocats out protesté la suite de l'attitude de M. Sofaer Depuis quand le juge a-t-il le droit de s'entendre avec un gouver-nement étranger pour exclure le public américain d'un procès américain », ont-ils dit.

M. Ariel Sharon a remporté une première et importante bataille. Mais il n'a pas encore gagné la guerre. Ayant la charge de la preuve, il lui faut démontrer que le paragraphe - diffamatoire - était faux, c'est-à-dire, en fait, que la discussion avec les Gemayei n'a pas en licu. Time affirme qu'il a obtenu, il y a deux semaines, de - sources confidentielles -, la confirmation que la question d'une vangeance avait été discutée. Ensuite, M. Sharon doit établir que le magazine avait une intention « malveillante : en publiant un article dont il savait qu'il était faux, ou bien qu'il a fait reuve d'une négligence counable dans la vérification des allégation rapportées. Le juge Sofaer a précisé que le plaignant devait faire la preuve qu'un responsable du masazine entretenait de sérieux doutes sur la véracité des informations publiées dans l'article incriminé.

Si le jury répond négativement sur l'un ou l'autre de ces deux points, M. Sharon aura perdu son procès. « Nous gardons bon espoir », a dit un représentant de Time, ajoutant : « Nous continuons de penser que l'article était substantiellement exact, et nous aurions ou le orouver si nous avions eu accès au document secret israé-

HENRI PIERRE.

# Canada

# M. RENÉ LÉVESQUE A ACHEVÉ LE RAMANIEMENT DU CABINET QUÉBÉCOIS

Ouébec (AFP). - Le premier ministre du Québec, M. René Levesque, a nommé, mardi 15 janvier, une ancienne syndicaliste. M= Francine Lalonde, au portecondition feminine, dont il assurait jusqu'à présent l'intérim.

Cette nomination vient clore une série de remaniements partiels suc-cessifs rendus nécessaires par la démission en novembre dernier de sept ministres en désaccord avec la volonté de M. Levesque de ne pas tenir les prochaines législatives provinciales sur le thème de l'indépendance de la province francophone. Cette question doit être débattue au cours du congrès du Parti québécois qui s'ouvre le 19 janvier.

Voici la liste complète et mise à

iour du cabinet : Premier ministre: M. René Levesque; vice-premier ministre, leader parlementaire et ministre délégué à la réforme électorale: M. Marc-André Bédard; communications: M. Jean-François Bertrand; enseignement supérleur, science et technologie; M. Yves Bérubé; industrie et commerce: M. Rodrigue Biron; loisirs, chasse et pêche; M. Jacques Brassard; affaires sociales: M. Guy Chevrette; président du conseil du Trésor: M. Michel Clair; ministre délégué à l'emploi: M. Robert Dean; finances: M. Yves Duhaime; ministre délégué aux relations avec les citoyens: M. Elie Fallu; travail: M. Raynald Fréchette; agriculture, pêches et alimentation; M. Jean Garon; éducation: M. François Gendron; communautés culturelles et immigration: M. Gerald Godin; justice et ministre délégué aux affaires intergouvernementales cana-diennes: M. Pierre-Marc Johnson; ministre délégué aux forêts: M. Jean-Pierre Jolivet; ministre délégue à la condition féminine: M= Francine Lalonde; relations internationales et commerce exté rieur: M. Bernard Landry; tourisme: M. Marcel Léger; ministre délégué au développement et à la voirie: M. Henri Lemay; affaires municipales: M. Alain Larcoux; main-d'œuvre et sécurité du revenu, vice-présidente du conseil du Trésor: M= Pauline Marois; revenu: M. Manrico Martel; environnement: M. Adrien Ouellette; affaires culturelles: M. Clément Richard; habitation et protection du consommateur: M. Jacques Rochesort; énergie et ressources: M. Jean-Guy Rodrigue; transports: M. Guy Tardif.

# **AFRIQUE**

# **Ethiopie**

### les combattants ti-GRÉENS REVENDIQUENT PLUSIEURS ATTAQUES DANS LE NORD DU PAYS

Cinq cent cinquante-neuf soldats éthiopieus ont été tués ou blessés et cent vingt-quatre autres faits prison-niers de 9 au 13 janvier, au cours de phisieurs attaques lancées dans le nord du pays par l'opposition armée au régime d'Addis-Abeba, a annoncé mercredi, à Khartoum (Sou-dau), le Front populaire de libéra-tion du Tigré (FPLT).

Seion ce communiqué, les forces du FPLT out réussi à s'emparer, le 9 janvier, de la ville de Dabat, chef-lieu du district de Wogera, dans la neu au astrict de Wogera, dans la province du Gondar (nord de l'Ethiopie) et à la tenir pendant cinq jours. Les guérilleres du FPLT, pré-cise le communiqué, ont été aidés par les forces du Mouvement démocratique populaire éthiopien

Les renforts gouvernementaux, soutemes par des chars et des héli-coptères venus de Gondar et Debs-rek, ont été contraints de battre en retraite, affirme encore le communi

D'antre part, l'envoi par l'Austra lie d'une cargaison d'aide alimen-taire aux provinces en rébellion de l'Erythrée et du Tigré constitue « un défi inacceptable à l'autorité souve-raine de l'Ethiopie sur son terri-taire », a indiqué, mercredi 16 jan-vier, le ministère éthiopien des affaires étrangères.

Dans un communiqué, le minis-tère qualifie notamment l'action australieune de « violation fla-grante » du principe de « non-ingérence dans les affaires inté-rieures d'un Etat ». L'Ethiopie prendra toute mesure « nécessaire pour empêcher la livraison de que que cargaison que ce soit destinée à des « rebelles armés », poursuit le

Le ministère éthiopien répondait ainsi à la demande, formulée par Canberra, de restitution de la cargaison d'un navire australien charge de produits alimentaires à destina tion de Port-Soudan (Soudan) Cette cargaison avait été saisie di manche par les autorités éthio-piennes alors que le bateau relâchait dans le port érythréen d'Assab. — (AFP.)

# **Angola**

# Le CICR évalue à 600 000 le nombre de personnes victimes de la famine

· De notre correspondante

Genève. — Le SOS lencé per en Angola. Déjà en 1983, elle avait Luanda à l'ONU n'a surpris personne dans les milieux internatione de Genève, car ai la presse n'a gramme de secont notamment sur le partie de metire au point un propagation de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la con pas droit de cité en Angola, les délé-gués des organismes humanitaires y sont nombreux et ne cachent rien de l'aggravation d'une situation qui a été maintes fois évoquée dans les cou-loirs du Palais des nations. Une centaine de délégués du

Une centaine de délégués du CRCR se trouvent en permanence en Angola depuis l'autamne dermier. Leurs activités se déploient sur le plateau central, notamment dans les provinces de Benguela, da Bie et d'Huambo. Ils oat pu secourir une centaine de milliers de personnes, mais estiment pouvoir en aider 150 000 autres. L'état permanent de conflit armé du pays est tout aussi responsable de l'augmentation de la famine que la sécherasse. Selon les dernières nouvelles naryennes à Godernières nouvelles parvenues à Ge-nève, les cultivateurs ne travaillent nève, les cultivateurs ne travaillent plus per crainte des attaques sur une terre qui est minée. Les secours ali-mentaires et en médicaments du CICR sont acheminés dans trois ports: Luanda, Benguela et Namibe, puis ils sont transportés par des avions gros porteurs dans les capi-tales de provinces où six petits appa-reils les acheminent vers des centres de distribution situés à proximité de petites pistes d'atterrissage. Ce mode petites pistes d'atterrissage. Ce mode de transport est très conteux mais le CICR estime que les chemins de fer et les routes sont impraticables à cause des mines ou rendus dangereux par les combats. Le CICR a égale-ment installé seize « centres nutriment installe seize « centres indi-tionnels » où sont dispensés des soint-aux victimes les plus atteintes et que l'on alimente plusieurs fois par jour. Le nombre des personnes déplacées, affamées et démunies de tout est es-timé à 600 000 par la Croix-Rouge internationale.

# Le programme de l'UNICEF

Le Haut-Commissariat pour les réfugiés qui a été contacté n'est pas mandaté pour s'occuper des « réfu-giés de l'intérieur », mais vieut en aide aux Nantieus qui ont trouvé acide » A voche asile en Angola. L'UNICEF est consciente depuis

longtemps du tragique de la situation

lateau central où des masses d'enfants ou orphelins - souvent infirmes - errent des journées entières avant de trouver de la nourriture. Ce pro-gramme nécessite 7 millions de dol-lars pour que puissent être secourus deux cent mille mères et enfants. Une partie importante de cette somme devrait être consacrée aux

somme nevrait etre consacrée aux frais de transport, car l'UNICEF achemine, malgré tous les dangers, ses sécours par crimions dûment es cortés, actamment pour éviter le pillage. Cet organisme s'occupe également de la formation du personnel local dans les centres d'enfants. local dans les centres d'enfants. Cetté sonime de 7 millions de dollars a été estimée d'après une évaluation très minutieuse des besoins les plus fondamentant, mais l'UNICEF, qui maintient en permanence douze délégués en Angola et emploise du personnel local, est malheureusement loin d'avoir rémi cette somme, ce qui risque de freiner sin action contre la famine, la maladie et également le froid, car dans de nombreux endroits les agits sont glaciales et les convertures font défant. tures font défaut.

tures font défaut.

Quant à l'UNDRO (bureau du coordinateur des Nations unies pour les secours en cas de éatastrophes) qui a été tout particulièrement sollicité par Luninda, il a déjà elerté les donateurs éventuels à qui il a soums un sapport préliminaire sur la situation. Mais aucun d'eux n'a encore réagi. L'UNDRO a en octobre 1981 et février 1983, coordonné un proet levrier 1983, coordonné un pro-gramme de secours d'un montant de 14 millions de dollars en faveur des « personnes déplacées » dans le sud du pays, Selon l'UNDRO, ciaq cent mille personnes out beson d'être se-courues d'urgence dans les provinces de Bie et de Huambo, et cent vingt-sept mille autres dans le sud (pro-vinces de Villa, Curame, Kubango et Knando). Ces chiffres lui out été combungues par le sonvernement communiques par le gouvernement angolais qui insiste sur les métaits de la sécheresse sinsi que sur la sévère déstabilisation des activités de la population visée

ISABELLE VICHNIAC.

gyenement ver

.. ..

**::** .. ..

±=.

....

τ...

y== --

2000

Service Control

The second

325-6 - --

300.000

المستشار

المكتبر

garage of "

4

2.42\*\*\*\*\*\*\*\*

15 mm 11 mm

2: "" - - -

ه: څنځاني

-----

Z. 2 . . .

de l'Union

- 10

(4) 注 (機)

1 100 12

ALC: NO.

.: 5 **1999** 3

All Conf.

ALCOHOL: NAME

2 / 1/1

\* \*\*\*

\*\* \*\* \*\*

み 行業

\*\*\* **(4)** 

FRE TRUE S. MEANCLE FRAME 

# ASIE

# Chine

# **FREUD** A PÉKIN

Pékin. - La plus vieille mai-

son d'éditions chinoise va publier l'introduction générale à la psychenelyse a de Sigmund Freud, Cette nouvelle, annoncée par le quotidien en langue anglaise China Daily, n'e pas été reproduite dans la pressa locale. La normalia est pourtant d'importance, surtout dans un pays comme la Chine, et sous un négime communiste (1). Elle s'ins-crit dans le cadre de la politique d'ouverture « tous azimuts » préconisée par le gouvernement actuel. La mode s'occidentalise, la publication d'ouvrages étrangers s'intensifie, couvrant mille titres dont deux cents « classiques ». Les œuvres complètes de Shakespeare, Balzac, Hugo ou Gorki sortiront prochainement. On trouve aussi en librairie des ouvreges d'Alvin Toffler, de Henry Kissinger ou de... Na-

poléon. Mais il ne faut pas grossir l'événement. La « Bible » de Freud s'ajoute aux nombreux ouvrages étrangers tirés à quelques milliers d'exemplaires et disponibles seulement dans quelques rares librairies. Réser-vée aux initiés ou aux gens importants, elle n'est quère destinée à une diffusion de masse. D'autant que le régime continue de lutter contre certaines in-fluences « néfestes » du capitalisme apportées par l'ouverture du pays, et en premier lieu la

Enfin, la population chinoise est, généralement, prude sinon pudibonde, et fort conformiste. On imagine mal un conjoint alou de son entreprise - qui consulte souvent en public pour lui exposer ses phantasmes, ou ses problèmes

# PATRICE DE BEER.

(1) Certaines œuvres de Freud avaient déjà fait l'objet d'une dif-fusion limitée en Chine (le Monde aujourd'hui, daté 2-3 septembre 1984).

# Inde-

# REPRISE DU TERRORISME AU PENDJAB L'un des cinq grands prêtres sikhs

a été blessé dans un attentat

New-Delhi (AFP). — L'un des cinq grands prêtres sikis du Temple d'or d'Asmisar, Isthedar Kirpal Singh, et deux autres responsables sikhs, ont été blessés par balles, mer-credi 16 janvier, par trois extré-mistes sikhs, près de la ville indus-trielle de Ludhiana, au Pendjab (nord-ouest de l'Inde), a annonce l'agence de presse indienne PTI. Le commando qui circulait à

Le commando, qui circulait à moto, a tiré environ six comps de feu, moto, a tiré environ six coups de feu, alors que les trois hommes, de retour en voiture d'une cérémonie religiense dans la localité de Madiani, avaient fait halte. Le grand prêtre a été touché au frunt et à la cuisse et hospitalisé à Ladhiana, mais ses jours ne seraient pas en danger. Les deux autres, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été sérieusement hieses.

M. Kirpai Singh est le prêtre le plus éminent de l'Akalt takht, or-gane religieux suprême du Temple d'or, et a pris position contre toute forme de terrorisme.

Cet attentat est le premier, relè-vent les observateurs, contre un baut vent les observateurs, contre un hauf dignitaire religieux sikh depuis l'assant donné en join dernier par l'armée au Temple d'or, où étaieut retranchée les extrémistes sikhs, et qui avait fait, selon un bilan officiel, plus de six cont cinquante morts, dont leur principal dirigeant, Singh Bhindranwale.

Depuis, les grands prêtres, en l'absence des dirigeants politiques sikins pour le plupart arrêtés, ont joué un rôle accru de médiation dans les querelles entre lieutements de les querelles entre lieutenants de l'Akali dal, le parti qui lutte pour une plus large autosomie politique et religieuse de la communauté sikh du Pendjah. - L'attentat survient anssi: observe-

t-on, alors que le nouveau premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi, cherche à ouvrir le dialogue avec les responsables sikls pour tenter de dé-samorcer la dangereuse situation au

Pendjab.

Par alleura, selon PTL citant des sources officielles, trois cent soixante dix neuf sixhs, arrêtés lors de l'assaut du Temple d'or et répartis actuellement dans plusieurs prisons indicannes, out été inculpés mercredi de constitution de dépôts d'arreste d'arreste de source le d'armes et d'acte de guerre contre le gouvernement. Ils sont actuellement transférés au Rajasthan, où leur procès, à huis clos, devrait commencer vendredi, ajoute-t-on de mêmes sources. Parmi ceux qui doivent être jugés. figureraient Harminder Singh, secrétaire de la Fédération des étudiants siths (interdite) et Kashmir Saigh, un proche collaborateur de Singh Bhindranwale. Quelque cinq mille siths avaient été arrêtés, rappelle-t-on, su Pendjab après la mise du Temple d'or. d'armes et d'acte de guerre contre le

ay and a state of the state of

# APPEL A MANIFESTER

Malgré la condamnation unanime de l'opinion mondiale et l'intervention officielle du gouvernement français, le parti commu-niste victnamien n'a pas hésité à fusiller trois des condamnés, mon-trant par là qu'il fait fi carrément des exigences morales et des protestations publiques, même venant de la part de ceux qui l'ont naguère soutenu.

Il n'y a pas de doute possible: les procès de Saigon, saivis de pelotons d'exécution, ne committrent pas de répit. Il reste encore trois condamnés à mort dont on est sans nouvelles. Deux mille personnes, dont une centaine de religieux, attendent d'être jugées. Mais la politique de terreur n'a jamais réassi à subjuguer le

peuple vietnamien. Ce peuple indomptable a espendant besoin de votre ferme soutien. votre ferme sontien Venez manifester avec les organisations de réfugiés vietnamiens contre l'entreprise criminelle des hommes sans foi ni lui qui font régner dans le pays un stalinisme attardé.

RASSEMBLEMENT devant la Maison de la Radio (mêtro Mirabein) le samedi 19 janvier 1985 à 14 k.

Bureau de loison de Venamien de France

flammation vie a l'ouvrage le plus li réalisé sur l'œuvi disse" de Pierre Sc the piébiscité por de Foure, i a eté é iléquipe du magazé

> DE PARL

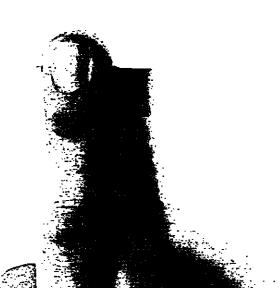

# Angola Me à 600 000 le nomb

··· - a -

L W. Autor

----- 1 Sec 124

200 at 110

2 Car

A SECTION AND A

A E COL

FOR SHOPS IT SERVER

\*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

at a made gar

The second

tion the feet

元以江山市政

marte der an erte

The second section in the second

8.7 100.7

TO TEMPORES VE DU FENDA

victimes de la fanin The motte convention the State of the state

de l'Union militaire démocratique Madrid. - Le gouvernement so-cialiste veut régler d'ici à la fin de 1986 l'un des problèmes les plus dé-licats dans le domaine militaire : la réhabilitation des membres de l'Union militaire démocratique (UMD), une organisation clandes-tine formée à la fin du franquisme. C'est le vice président du gouverne-ment, M. Alfonso Guerra, qui l'a an-noncé le mercredi 16 janvier, lors de la présentation d'un livre écrit par l'un des principaux membres de cette organisation, M. Julio Busquets, un Catalan aujourd'hui dé-puté du PSOE.

# PROCHE-ORIENT

israēl

INCENDIE PRÉSUMÉ CRIMINEL DANS UNE BANQUE DE JÉRUSALEM

Jérusalem (AFP). - Une succursale de la Banque Lenm à Jérusalem a été en grande partie détruite par un incendie qui, selon les pre-miers éléments de l'enquête, serait d'origine criminelle, a-t-on indiqué ce jeudi 17 janvier de sources policières israéliennes.

Les enquêteurs out découvert des inscriptions près du lieu de l'incendie orientant les soupcons vers les milieux ultra-orthodoxes juifs, qui ont lancé depuis plusieurs semaines une campagne de boycottage de la plus grande banque israélienne, at-on précisé de mêmes sources.

Les ultra-orthodoxes exigent que la Banque Leumi cesse immédiatement la construction d'un hôtel à Tibériade qui risque de profaner des tombes juives enfouies sous les fon-dations de l'établissement. Selon la loi juive, la destruction des tombes empêchera les morts de participer au « monde à venir », le jour de la venue du Messie. La tradition précise également que le Messie apparaîtra pour la première fois dans la

Espagne Le gouvernement veut réhabiliter les anciens membres

> L'UMD avait été fondée en août 1974, quinze mois avant la mort de Franco, par une douzaine d'officiers de Madrid et de Barcelone. In-fluencés par l'expérience portugaise d'avril 1974, ils souhaitaient développer, dans l'armée, un courant d'opinion en faveur du retour à la démocratie. Le mouvement comp-tait plus de cent membres lorsqu'il fut décapité à partir de juillet 1975 par les services secrets de l'armée.

De notre correspondant

Neuf des principaux responsables de l'UMD furent condamnés en 1976 à de lourdes peines de prison (dont certaines de huit ans), et ils furent les seuls à ne bénéficier que partiellement des amnisties ultérieures. Remis en liberté, ils n'ont

cependant pas réintégré les forces

Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne songe à revêtir à nouveau l'uni-forme. Mais la réhabilitation annoncée leur permettra de récupérer les droits correspondant à leur ancien statut de militaire. Pour symbolique qu'elle soit, cette décision aura un très grand impact dans l'armée, où le problème de l'UMD a toujours suscité des passions. En prenant cette décision, le gouvernement sait qu'il s'expose à une virulente campaie de l'extrême droite civile et militaire; mais il semble estimer que son autorité civile est assez forte pour adopter une mesure qui apparest aussi comme une réparation aux

# Nouveaux scandales dans les milieux politiques

RFA

De notre correspondant

Bonn. - Mêlé à un scandale immobilier, le ministre de la justice (social-démocrate) de Rhénanie du Nord-Westphalie, a dû démissionner le mercredi 16 janvier. M. Dieter Haak (quarante-six ans) était mêlé à une affaire qui commençait à poser de sérieux problèmes au chef du gouvernement de Düsseldorf, M. Johannes Rau, à quatre mois des élections régionales.

M. Haak s'était associé en 1978 an cabinet d'affaires Grawert und Partner, de Hagen, dont le directeur se trouve depuis la semaine dernière sous le coup d'une inculpation pour fraude et détournement fiscal portant sur plusieurs millions de deutschemarks. M. Grawert, ancien président des jeunesses sociales-démocrates de Rhénanie du Nord-Westphalie, a été arrêté puis remis en liberté sous caution. Le ministre de la justice n'appartient plus au cabinet Grawert depuis décembre 1984, et il n'est pour le moment l'objet

d'aucune poursuite. Mais l'affaire s'est aggravée sur le plan politique après que l'on eut appris que son épouse, Regina, avait acheté trois appartements au cabinet en question, avec un rabais de 140 000 deutschemarks.

La démission de M. Haak est le dernier en date des scandales qui touchent depuis quelques mois les milieux politiques. Samedi dernier le tribunal de Baden-Baden avait confirmé l'arrestation de l'ancien responsable du Parti libéral de Rhénanie-Palatinat, M. Hans Otto Scholl, accusé d'avoir dévalisé une bijouterie l'année dernière dans la célèbre ville d'eau. M. Scholl, qui nie les faits, avait été député au Parlement régional de Rhénanie-Palatinat jusqu'en mars 1983. Il a été reconnu par les victimes de l'agression, qui avaient été menacées puis frappées à coups de re-

HENRI DE BRESSON.

# Bangladesh

**EUROPE** A TRAVERS LE MONDE

• FORMATION D'UN CABI-NET DE SEPT MEMBRES, TOUS MILITAIRES. - Le général Ershad a formé, le 16 janvier, un cabinet de sept membres, tous des militaires ayant appartemu au gouvernement dissous la veille (le Monde du 17 janvier). Certains responsables de l'opposition avaient demandé la formation d'un gouvernement - neutre > ne comprenant pas de membres du Janadal, parti soutenant l'action du président, comme condition de leur participation aux élections législatives prévues pour le 6 avril prochain. Le général Ershad a écarté quatorze membres du Janadal de son cabinet et, en plus des sept militaires, a conservé auprès de lui trois « conseillers » civils, charges des affaires étrangères, des finances et des anciens combattants. - (UPI.)

### Brésil

 LE MINISTÈRE DE L'AR-MÉE DÉMENT TOUTE TEN-TATIVE DE COUP D'ETAT. -Le ministère a démenti catégoriquement le mercredi 16 janvier les informations de la revue à grand tirage Veja, selon lesquelles l'armée aurait préparé un coup d'Etat pour s'opposer à l'élection de M. Tancredo Neves à la présidence. M. Maluf, candidat du gouvernement à cette élection, a affirmé de son côté que les informations de Veja · étalent exactes ». Le président élu a eu mercredi un entretien qualifié de très cordial - avec le général Figueiredo, actuel chef de l'Etat. - (UPI, AFP.)

# Cambodge

 COMBATS SPORADIQUES A LA FRONTIÈRE THÀILAN-DAISE. - Des combats sporadiques entre forces vietnamiennes et résistants khmers sur la frontière khméro-thailandaise, certains en territoire thallandais, ont fait cinq morts et vingt et un blessés parmi les maquisards ces derniers jours, a indiqué le jeudi 17 janvier un porte-parole du Front national de libération du pennle khmer (FNLPK), L'amiral Sakdichai Kaewchinda, porteparole de la marine thailandaise

et responsable de la province cô-tière de Trat, a déclaré pour sa part qu'une unité de cinquante à soixante soldats vietnamiens avant fait intrusion en Thailande s'était heurtée mardi aux « marines - de Bangkok. - (AFP.)

### Chine

• ÉCHANGE DE PRISON-NIERS AVEC LE VIETNAM. - Les autorités chinoises et vietnamiennes ont procédé mercredi matin 16 janvier à la libération simultanée de prisonniers à la frontière entre les deux pays. Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a annoncé que quinze Vietnamiens, faits prisonniers par des gardes-frontières kin. • à des provocations armées et à des activités de sabotage en territoire chinois », avaient été libérés. De source diplomatique vietnamienne à Pékin, on a indiqué que les autorités de Hanoï avaient simultanément libéré soixante et onze pêcheurs chinois arrêtés après s'être introduits, selon Hanoï, dans les eaux territoriales vietnamiennes. - (AFP.)

### Grèce

• VISITE DE M. MOUBARAK. - Le président égyptien, M. Hosni Moubarak, en visite officielle à Athènes les 16 et 17 janvier, a rendu hommage mercredi au - rôle actif de l'Europe -, et de la Grèce en particulier, dans la recherche de la paix au Moyen-Orient. Il a lancé un appel à - la reprise des négociations de paix entre Israël et les pays arabes . Lors du dîner offert en son hon-neur par le président Caramanlis, M. Moubarak s'est également prononcé pour le retrait total d'Israel du Liban. C'est la pre-mière visite officielle d'un chef d'Etat égyptien en Grèce depuis vingt-cinq ans. - (AFP.)

### Pakistan

• LE GOUVERNEMENT AU-TORISE CERTAINES CAN-DIDATURES D'OPPOSANTS AUX ÉLECTIONS. - Le gouvernement du général Zia-Ul-Haq est revenu, mercredi 16 janvier, sur sa décision d'interdire à ses principaux opposants de se présenter à titre individuel aux élections législatives natio-nales et provinciales le mois prochain. Scules les personnes qui ont fait l'objet de condamnations pour raison politique par un tri-bunal spécial depuis l'instauration du régime militaire, en 1977, ne pourront pas faire acte de candidature. Deux des dirigeants du Mouvement pour le rétablisse-ment de la démocratie (MRD), rassemblement des principales formations de l'opposition, ont indiqué que la nouvelle décision gouvernementale ne changeait rien à l'intention du MRD d'appeler au boycottage des scrutins. - (UPI, AFP.)

### Taiwan

ARRESTATION D'UN RES-PONSABLE DES SERVICES SECRETS. - L'un des hauts responsables des services secrets de Taiwan, le colonel Chen Hu-men, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat d'un jour-naliste chinois vivant aux Etats-Unis, auquel ont été mêlés des agents secrets taiwanais, a-t-on appris le mercredi 17 janvier à Taipeh de source gouvernementale. Le gouvernement de Taiwan avait reconnu lundi que des agents secrets taiwanais avaient été impliqués dans le meurtre, le 15 octobre dernier à San-Francisco, de M. Henry Liu (cinquante-deux ans), qui aurait publié deux livres mettant en cause des membres du gouvernement taiwanais dans des scandales. Mardi, le chef des services secrets, le vice-amiral Wong Hsiling, avait été suspendu de ses fonctions. - (AFP.)

### Tunisie

• RETOUR AU CALME A L'UNIVERSITÉ - Après plusieurs semaines d'agitation et de multiples incidents (le Monde daté 13-14 janvier), le calme semble être revenu depuis lundi 14 janvier à l'université de Tunis. A la faculté de droit et des sciences politiques et économiques, théâtre des plus graves perturbations, les cours, que les pro-fesseurs avaient décidé d'interrompre pendant quatre jours pour protester contre les actes de violence dont certains d'entre eux avaient été victimes de la part d'étudiants, ont repris normalement. - (Corresp.)

# c'est Matisse Et c'est chez Flammarion

Flammarion vient de tenir un superbe pari: publier l'ouvrage le plus complet et le mieux documenté jamais réalisé sur l'œuvre de Matisse. Édité en 5 langues, le "Matisse" de Pierre Schneider a remporté un véritable triomphe: plébiscité par la presse française, lauréat du prix Élie Faure, il a été élu meilleur livre de l'année 1984 par l'équipe du magazine Lire de Bernard Pivot.

ELU LIVRE N° I DE L'ANNEE PAR LE MAGAZINE LIRE.





# Le rapport Lassner et Cara révèle de graves anomalies de fonctionnement du département d'anesthésie-réanimation

constances an cours desquelles Nicole Berne-ron a trouré la mort, le 30 octobre dernier, au

Poitiers. - Le rapport Lassner et Cara est un docu d'une vingtaine de feuillets. Il confirme en préambule que Nicole Berneron souffrait d'une tumeur rénigne de la glande parotide gau-

Pourquoi le professeur Pierre Mériel a-t-il dirigé personnellement l'anesthésie de cette malade? On se sonvient que m le docteur Bakari Diallo (muté la veille) ni le docteur Guignard (qui devait prétexter par la suite une maladie «diplomati-que») n'étaient présents dans le ser-vice le matin du 30 octobre. Il est d'autre part établi que les autres médecins a priori disponibles ont resusé de prendre cette responsabi-lité. « Les médecins effectuant leur stage de formation en anesthésiologie dans ce service, écrivent les experts, se sont récusés, en invoquant les ordres du professeur Mériel interdisant aux staglaires de pratiquer seuls des anesthésies. Le professeur Fontanel a alors pris contact avec le professeur Mériel pour l'informer de cet état de choses, et ce dernier est venu pour pratiquer lui-même l'anesthésie.

Elément important : le bloc opératoire nº 2 n'avait pas servi depuis le samedi 27 octobre. Ce jour-là les docteurs Diallo et Archambeau avaient utilisé le respirateur pour anesthésier un enfant qui devait subir une bronchoscopie. Selon le docteur Archambeau, cette utilisation n'avait posé aucun problème, d'où la conclusion que le sabotage du respirateur – dans l'hypothèse où il a été effectué avant l'intervention sur Nicole Berneron - ne peut avoir été pratiqué qu'entre la mati-née du 27 et celle du 30 octobre.

C'est le docteur Archambeau qui était de garde le dimanche 28, mais aucune intervention n'a été pratiquée ce jour-là, pas plus que le len-demain. Le 29 octobre, la veille de l'opération, Nicole Berneron subit, comme c'est la règle, un électrocar-diogramme et une radiographie. ensuite pratiques. En revanche, les experts notent : « Mais il ne sigure tions médicales ni analyses d'urines. L'existence d'une infection rénale, révélée ultérieurement par l'autopsie, n'a pas été signalée. Une analyse du sédiment urinaire tion réno-urinaire est fréquente chez les femmes aut ont eu des grossesses, toutefois l'existence de cette infection n'a pas joué de rôle dans l'accident survenu au cours de

Plus grave, l'examen préanesthésique et la prescription de la prémédication ont été faits par M= Colette Bomble, infirmière aide-anesthésiste. « Cette dernière. écrivent les experts, a été investie ainsi d'une tache qu'elle n'était pas habilitée à assumer et qui incombe aux seuls médecins. • Cette pratique, que les médecins-anesthé se contentalent d'avaliser, n'est pas acceptable -. Dans le cas de Nicole Berneron, la prescription de M™ Bomble n'avait pas été contresignée par un médecin. Plus précisément le docteur Guignard, qui avait effectué la contre-visite dans l'aprèsmidi du 29, a reconnu ne pas avoir vu la malade, ayant jugé suffisant l'examen de M<sup>sse</sup> Bomble, « le cas selon lui étant simple ».

# Témoignages divergents

Vers 7 h 15 mm, le 30 octobre, lorsque M= Bomble arrive dans la salle nº 2 (le bloc opératoire d'ORL comporte deux salles), elle découvre que Mie Rouault (sa collègue affectée à la salle n° l) a commencé à préparer le matériel d'anesthésie de la salle n° 2. « C'était la première fois qu'elle préparait les deux salles », déclara, par la suite, M. Bomble. Elle pria alors sa collèque de retourner dans la salle nº 1. Après M= Bomble, arrive M. Souchaud, un agent technique, qui, comme il le fait habituellement, branche le respirateur sur les canali-sations de gaz et sur le courant électrique. M. Souchaud ne remarque rien d'anormal. Il ne sera pas le seul.

A 8 heures tout est prêt. Nicole terneron attend sur le chariot placé en salle de réveil. A-t-elle recu une prémédication comme on peut le

• Le nombre des détenus est en baisse. - Le nombre des détenus incarcérés dans les prisons françaises était de 42 943, le 1º janvier 1985. On comptait, à la même date, 22 044 prévenus, c'est-à-dire des détenus en attente d'un jugement défimitif, soit une proportion de 51,33 %. La baisse de 2,55 % observée le le janvier est traditionnelle à cette époque de l'année : à l'approche des fêtes, les tribunaux hésitent à infliger de courtes peines d'emprisonnement. Par rapport au le janvier 1984, la hausse est de 10,37 %

Le rapport des professeurs Jean Lassuer et Manrice Cara, experts es auesthésiologie, apporte une série d'éléments in Marice les circult au sabotage du respirateur avant l'intervention chirurgicale et qu'il met directement en cause le comportement du profes Pierre Mériel, chef du département

De notre envoyé spécial

supposer (atropine 0,5 milligramme, valum 15 milligrammes) ? Rien ne permet de l'établir : ni l'heure de la émédication ni son administration i'ont été notées sur la fiche d'anes-

Le professeur Mériel, écrivent les experts, dit avoir inspecté l'appareil respirateur et ses bran-chemens et vérifié son fonctionne-manette de commande (celle qui règle la pression positive de fin d'expiration ou PEEP) n'était pas en position normale. Il en corrige la position. Peu après, Ma Bomble trouve dans une cupule placée sur le « guéridon d'anesthésie » un joint en caoutchouc destiné à assurer l'étanchéité d'une valve du respirateur (valve de Rottenborg). Ce joint est alors remis en place. Selon le professeur Mériel, ces deux anomalies fai-saient partie du même ensemble que l'inversion des tuyaux, ensemble « visant à lui rendre la conduite de l'anesthésie difficile ». En toute hypothèse ces deux anomalies prouvent que quelqu'un a bien « touché » au respirateur entre le samedi et le

Durant l'anesthésie, le professeur Mériel s'absente à plusieurs reprises tantôt pour téléphoner, tantôt pour surveiller l'anesthésie de la salie nº 1. Y avait-il ou non cyanose de la malade à la fin de l'intervention chirurgicale? Sur ce point capital, les témoignages divergent. Au moment précis où on enlève les champs opératoires du visage de la malade, le professeur Mériel quitte la salle. Les panseuses constatent une coloration bleue des lèvres et des oreilles. Mª Bomble, en revanche, voit un teint plutôt gris-bleu. Sur ce point les experts notent que la couleur bleue du carrelage de la salle n'a pas facilité l'observation. D'autre part, ils ajoutent que seules

être le seul fait du hasard.

les mains de la malade étaient visi-bles durant l'intervention. Mª Bomble constate alors une anomalie du tracé de l'électrocardiogramme. Elle « croit bien faire » en décidant d'injecter de l'atropine.

# Pratique et théorie de la réanimation

On est alors en phase de réanima-tion intensive. On lit dans le rap-port : « C'est avec regret que les experts constatent que ni M= Bom-ble, au moment de la découverte de la cyanose, ni par la suite le profes-seur Mériel et les autres médecins n'ont substitué l'air ambiant au goz venant du respirateur. Ils dispo-saient cependant d'un ballon d'Ambu, qui permet l'insufflation d'air. » Et ailleurs : « Une chance de réanimation a été perdue du fait que, après la découverte d'une coloque, après la découverte d'une colo-ration anormale (bleue ou bleu-gris) des téguments, on ait persisté à ventiler les poumons à l'aide du gaz provenant du respirateur. • Un élément d'autant plus surprenant que le professeur Mériel lui-même. déclarera, le 6 décembre 1984, qu'il enseigne personnellement à ses étu-diants le contraire de ce qu'il a fait le 30 octobre. • Ah! bien sûr. Il est toujours facile de dire à froid ce qu'il faut faire en théorie, nous avait-il déclaré au lendemain de sa conférence de presse. C'est autre chose que d'y penser en pratique!

Outre qu'il confirme la thèse de l'inversion des tuyaux avant l'inter-vention (1), le rapport relève d'autres anomalies inquiétantes : ainsi le respirateur utilisé, qui « ne convient pas bien à l'anesthésie »; les tuyaux d'arrivée des gaz, qui étaient munis de colliers de serrage à vis (« alors qu'il est recomma de n'employer que les bagues serties réclamant un outillage spécial »);

des égants accablant : il révèle une série de graves anomalies de fonctionnement dans ce service hospitalier. Anomalies qui ne penvent

> la dénitrogénation (2), qui n'a été ici qu'un « simulacre » (ce qui - semble usuel dans ce service pour les sujets bien portants ») ou encore le professeur Mériel, qui garde « un rôle d'observateur » durant l'indio-tion et l'intubation de la malade.

Autant d'éléments qui, ajouiés aux précédents, constituent un réquisitoire accablant contre le mode de fonctionnement du dépar-tement d'anesthésie-réanimation de ce centre hospitalier ultra-moderne Sans revenir sur les inculpations des docteurs Archambeau et Diallo, il est clair que l'instruction en cours aura en pour conséquence de révéler une accumulation de dysfonctionnements, d'anomalies et de fautes professionnelles qui ne peuvent en aucune manière être dus à une série de coïncidences. « Il est clair, nous a déciaré Me Gilbert (Poitiers), avo-cat de la famille Berneron, que lorsque le professeur Mériel sera inculpé d'homicide involontaire nous nous retournerons contre l'hôpital. Mais ce n'est pas l'aspect pécuniaire qui importe à M. Berne-ron. Mon client veut avant tout attre la vérité sur la mort de sa

### JEAN-YVES NAU.

(1) Comme nous l'indiquions précé demment (le Monde du 15 janvier), les deux experts parisiens out tenté de reconstituer expérimentalement le taux sanguin en protoxyde d'azote au sanguin en protoxyde d'azote ad moment de la mort. Ils fondent leurs conclusions sur des essais animaliers (rats asphyxiés au protoxyde d'azote) et sur un modèle mathématique. Après calcul sur le meilleur des trois prélèvements sanguins, ils arrivent à une concentration minima de 71,3 %. Un chiffre qui revient à dire que le respirateur a été saboté avant l'intervention.

(2) I a désignation consiste à

(2) La dénitrogénation consiste à faire respirer de l'oxygène pur pendant quatre à cinq minutes en début d'anes-thésie pour remplacer l'azote de l'air par de l'oxygène.

# TIRAILLÉE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'EUROPE

# L'Allemagne fédérale s'engage avec prudence dans l'aventure spatiale

De notre correspondant

crainte de rater le train et un pro- celab, pour lequel elle a servi de fond scepticisme sur les intérêts mairce d'ouvre au sein de à en retirer, l'Allemagne fédérale l'Agence spetiale européanne. Le s'engage avec prudence dans la ministre de la recherche s'est nouvelle aventure spatiale qui commence. Après des mois d'hésitation, le gouvernement a entériné, mercredi 16 janvier, l'accord intervenu la semaine demière entre les ministres de la recherche et des finances. Bonn accepte de participer avec ses européenne (ESA) au projet Columbus, qui doit s'intégrer dans la future station orbitale américaine des années 90, ainsi qu'au développement de la nouvelle génération de lanceurs

Comme prévu (le Monde du 16 janvier), le cabinet allemand s'est refusé à prendre le moindre engagement sur le projet de que la France souhaite commencer des meintenant. Pourtant, M. Riesenhuber, ministre de la recherche et de la technologie. n'a pas tout à fait fermé la porte. Mais il a estimé que l'on ne DOUvait pas tout financer en même temps et que, si cette option res-

Le contraste entre l'enthousiasme affiché par M. Riesenhuper pour le nouveau programane spatial allemend et les réserves qu'il suscite, y compris au sein de l'administration, est saisssant. Les engagements financiers : à long terme consentis par la RFA (4,43 milliards de DM d'ici à 1995 - soit 13,55 milliards de : francs - dont 2,76 pour Columbus et 1,67 pour Arisne-5) restent liés à toute une série de conditions portant notamment coûts (1): Dans l'immédiat, Bonn ne dégagers que les 190 millions de DM nécessaires, au cours des deux années à venir, à la phase d'études des deux projets.

En attendant le résultat des négociations engagées avec les Américains sur la participation orbitale, le conseil des ministres allemand s'est entouré de toutes sortes de précautions, affirmant qu'il était nécessaire d'obtenir l'assurance que les Européens participeraient sur un pied d'égalité et retiremient de l'ensemble du projet les bénéfices qu'ils sont en droit d'attendre. Sont capandant soigneusement passées sous silence par M. Riesenhuber. les difficultés que rencontre aujourd'hui la RFA dans l'exploi-

Bonn. -- Partagée entre la tation du laboratoire spetial Spebien gardé lui-même de garantir que les Américains scient réellement prêts, pour le moment, à jouer le jeu dans le domaine des échanges d'informations et de technologies.

CRNEMEN

MINISTER OF STREET

Carlos Constitution ( )

A STATE OF THE STA

September Sent on the section of

مي

ಮಾರ್. ಮಾರ್.

SERVICE CONTRACTOR CON

Branch - 18 Ch

TENTON THE THE TANK THE TENTON TO SHEET

Support of the support

Manufactures of an in

The many of the second

too a la milia mana a see mili

ADMINISTRAÇÃO DE PORTO

ADDITION TO SEE SHEET

The transport of the second

THE RESERVE AND ASSESSMENT

TEMPORAL STREET, SON

ASSET TO SHARE A PART OF

The property of the second of

The first of the same of the s

Il Table Marie About the world

NEWS CO. CO.

State of the state

The second second

il earte ba beila f ne fant

The case of the same

All the same of the same

A Monte of

a jegg

State of the Means

Sant Services delices

properties sense of the sense

a militare a a cruie

The same a series de

See No. A. Contract to Links

Sample de la Campagnia

AND CONTRACT OF THE PARTY AND

The second second

-01

Transaction of

gg what of the

The second of

22.7

二二 中国 (1) (1) (1)

-- -

-----

4.44

A la différence de la France et des Etats-Unis, la stratégie spatiale allemande na répond pas à une vision réellement structurée. Si, pour des raisons plus politiques que scientifiques; le chanceller Kohl s'est finalement laissé convaincre par ses alliés de perticiper aux programmes européens et américain, l'intérêt que l'on y prête à Paris ou à Washington y est de tout autre nature. Le lyrisme de M. Riesenbuber, qui voit dans le projet Columbus une force d'intégration de l'Occident terre à terre : récupérer un mandmum de technologies pour per-mettre à sa propre industrie de ne pas perdre le contact. La cooperation avec les Etate-Unis, à condition ou elle ne ioue pas toutait intéressante pour l'avenir, il jours à sens unique, pèse, dans n'en était pas question pour ces conditions, devantage que aujourd'hui.

pique de relancer l'Europe avec ML François Mitterrand, ne pouvait capendant pas rester totalement sound à ses appels. Son manque d'engagements a été critique par le Parti socieldémocrate, qui a accusé le gou-vernement de rater le coche de l'Europe. . Pour . le , responsable social démocrate, M. Egon Bahr, la participation de la RFA au prod'un satellite d'observation milisur le respect des délais et des ... taire est absolument nécessaire si le mot d'indépendance européenne doit signifier quelque chose. Une affirmation qui se peut être que bienvenue à Paris, même si on ne peut oublier que l'Aliemagne evait été tout aussi réservée, sous les gouvernements : socieux-démocrates, au d'Airbus.

# HENRI DE BRESSON.

(1) Il convient de relativiser les es que la RFA va consacrer à son effort spatial. En effet, la com-pagnie d'électricité allemande n'envisige telle pas de dépenses dans les prochaines années quelque 45 milliards de DM pour adapter ses centrales à la nouvelle réglemen-

tation en matière d'environnement?

# EN FRANCE, LE FROID PERSISTE ET TUE

# L'embâcie du réseau routier

l'Aveyron; - 30° sur les plateaux de la Lozière, dont le sol ( 60 centimètres; - 25° à Ussel (Corrèze). On a enregistré aussi moins 23º à Vichy et moins 20 à Périgueux

et à Bourges. Le froid tue: 138 morts en France depuis le début du mauvais temps, dont six depuis le début de la semaine. A présent, tous les pays riverains de la Méditerranée sont frappés: 34 victimes en Espagne, où l'île Îbiza, aux Baléares, et la ville de Melilla, sur la côte du Maroc, disparaissent sons la neige. En Grèce, quatorze victimes, sept au Portugal, dix dans le Nord de l'Ita-

# LES TRANSPORTEURS ROU-TIERS ESTIMENT PERDRE 100 MILLIONS DE FRANCS **PAR JOUR**

L'offensive du froid a mis les camionneurs dans une situation « catastrophique ». M. Marcel Voiron, président de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), a donc demandé des assouplissements aux interdictions de circuler qui seront signifiées aux poids lourds en période de dégel pour éviter des affaissements de chaussée. L'administration de l'équipement a prévu de placer des bar-rières de dégel sur 9 000 kilomètres de routes environ, et M. Voiron a trouvé le nombre de ces barrières trop important =.

Le président de la FNTR a prévenu, au cours d'une conférence de presse le 16 janvier, les pouvoirs publics : . Les transporteurs rou tiers ne supporteront cette nouvelle épreuve que si le gouvernement fait un geste en leur faveur. « Il avance un geste en leur faveur. » Il avance le chiffre de 100 millions de france perdus chaque jour du fait du froid, des paralysies de la circulation et de la mauvaise tenne du gazole au gel.

M. Voiron devait présenter, jeudi 17 janvier, à M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat chargé des transports, les revendications de sa fédération application immédiate de la déducti-bilité à 50 % de la TVA sur le carburant, alors que cette mesure est prévue pour le 1ª mai, report des échéances pour le paiement des charges sociales et fiscales.

De son côté. l'Union nationale des organisations syndicales de transpor-teurs routiers automobiles (UNOS-TRA) propose la mise en place d'un fonds de secours et l'annulation de la hausse de 12 centimes du prix du gazole, intervenue le 11 janvier.

On n'avait pas vu cela depuis lie, sept en Yougoslavie. En Albanie, ont fait leur apparition. Surveillées trente ans : - 21º à Millau, dans les avalanches ont tué 57 personnes. par les agents de l'équipement, les

Rennes, les 12 000 salariés de Citroën se croisent les bras faute d'approvisionnement en pièces détachées. EDF est à la limite de ses possibilités (10 000 Parisiens ont été privés de courant pendant douze heures). Les fumées des centrales thermiques engendrent une forte pollution atmosphérique. Quant aux flamants roses, ils meurent par centaines sur les étangs de l'Aude.

Mais c'est à présent la circulation qui préoccape le plus les autorités. Après la neige, le verglas, les ponts à trafic réduit, les barrières de dégel

Le vin gèle dans les Vosges. A gendarmes et les militaires des comdire 9 000 kilomètres de nationales aux poids lourds. Les transporteurs affirment qu'ils perdent déjà 100 millions de francs par jour. L'interruption du trafic sur le tiers du réseau national risque de mettre de nombreuses entreprises en difficulté. « Nous ne supporterons cette nouvelle épreuve que si le gouverne ment fait un geste en notre faveur » dit M. Marcel Voiron, président de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR). En vies humaines comme en argent, la facture de l'hiver s'alourdit.

# DANS LE LOIRET

# Le pont est coupé

De notre correspondant.

Orléans. — Cinq blessés lé-gers, dont le plus atteint, le chauffeur du poids lourd, souffre d'une fracture de clavicule : le bi-lan de l'effondrement du pont de Sully-sur-Loire, (Loiret), mercredi matin peu avant 8 heures, est jugé ici quasi miraculeux, comme celui du pont Wilson, à Tours, en 1978, et qui n'avait fait aucune victime. C'est au moment où la poids lourd chargé de grumes s'est engagé sur le pont du côté sud que les câbles se sont rompus : le camion, deux voitures qui arrivaient de la rive nord et un cycliste ont été précipités, avec le tablier, sur le sable de la plage de Sully. L'accident aurait été sans nul doute plus dramatique si le pont s'était effondré au-dessus du fleuve qui, actuellement, chame des glaces.

Dès mercredi 16 janvier, les autorités ont pris des arrêtés. Les cinq autre ponts suspendus qui franchissent la Loire dans le département du Loiret, à Bonny, Chátilion. Châteauneuf, Jargeau et Meung, ont été soumis à des restrictions de circulation. Ils sont interdits aux plus de 3,5 tonnes, et la vitesse est limi-tée à 30 kilomètres à l'heure.

# Vétusté moyenne

La localité de Sully se trouve sur la rive sud du fleuve. Les habitants devront utiliser les ou-vrages de Châteauneuf, distant de plus de 10 kilomètres, et de Gien, à une vingtaine de kilomètres ; la vie économique sers donc sérieusement perturbée

L'expertise du pont a été confiée au laboratoire spécialisé de l'équipement à Blois. Il sem-ble qu'au passage du camion, les câbles soutenant le tablier se scient rompus, entraînant la rup-ture des câbles horizontaux supérieurs qui auraient été sec-tionnés à deux endroits. Le pont, reconstruit en 1946 après deux bomberdements pendant la der-nière guerre, mesurait 372 mètres avec des portées métalli-ques d'une centaine de mètres reposant sur trois piles.

Le froid est-il seul en cause ? Selon les responsables de l'équipement du Loiret, il a pu consti-tuer un facteur de « fragilisation » de l'ouvrage, diminuant notamment la résistance, donc la flexibilité des câbles ; mais M. Georges Crepey, le directeur départemental de l'équipement du Loiret, a affirmé que à sa du Loiret, a affirme que a sa connaissance, aucun ouvrage de ce genra ne s'était affondré sous l'effet du seul gel en France. Les dernières vérifications du système de câblage manées sur le pont remontant, semble-t-il, à 1982 et, selon M. Jean-Noël Cardou, maire de Sully-sur-Loire, les techniciens avaient conclu à un état de « vétusté moyenne », comme pour beaucoup d'ou-vrages de ce type. L'entratien des ponts dans le Loiret, très coliteux compte teau de leur nombre - il y en a quatorze sur la Loire, — incombe pour la plu-part au département. Celui de Sully n'était pals inscrit en prio-

RÉGIS GUYOTAT.

# AÉRONAUTIQUE ABOU-DHABI S'APPRÊTE

A COMMANDER DIX-HUIT MIRAGE-2 000 A LA FRANCE

Ni le ministère français de la défense, ni la société Dassault-Breguet ne reconnaissent, à ce jour, avoir conclu un contrat ferme et définitif avec l'émirat d'Abou-Dhabi, dans le golfe persique, por-tant sur l'achat de vingt avions de combat Mirage-2 000. Des informations diffusées mercredi 16 janvier à Paris faissient état de la signature probable, à la fin de l'an dernier. d'un tel marché avec la France.

En réalité, les négociations entre les deux pays sont très près d'aboutir (le Monde du 16 novembre 1984) et l'on admet à Paris que les termes définitifs du contrat n'ont pas encore recu l'agrément irrévocable d'Abon-Dhabi qui agit, dans ce cas, pour le compte de l'armée de l'air des Emirats arabes unis (EAU). Le contrat-porte sur l'acquisition de dix-huit Mirage-2 000 (pour un coût de 23 millions de dollars par exem-plaire) et de cinq réacteurs de rechange, sans compter la livraison d'un lot important de pièces détachées et de matériels d'entretien au sol. En contrepartie, la France obtiendrait la livraison de 2 millions de toanes de pétrole brut, mais cette négociation est du seul ressort du gouvernement français et ne relève nas de Dassault-Breguet

En 1983, déjà, Abou-Dhabi avait acheté à la France dix-buit Mirage-2 000 et, durant les actuelles discus sions, les représentants de l'émirat ont laissé entendre qu'ils seraient intéressés par l'acquisition d'un troisième lot de dix-huit appareils du même modèle lors d'une étape uité-

# LA CHINE ENVISAGE L'ACHAT DE CINQ AIRBUS EUROPÉENS

DE CINO ARIBUS EUROPIENS

La Chine pourrait commander cinq avions européens Airbus A-310, dont deux devraient être livrés en 1985 et trois en 1986, a-t-on indiqué de source officielle française, mercredi 16 janvier à Toulouse, lois de la visité d'un délégation chinoise dans les usines de l'Aérospatiale. Initialement, la Chine avait annoncé son intention de commander trois Airbus A-310 (le Monde du 5 décembre 1984) mais l'accord de principe entre le consortium européen Airbus Industrie et la Chine prévoit finalement la livraison de cinq appareils. Une équipe d'Airbus Industrie se trouve actuellement en Chine pour mettre au point les termes du contrat définitif.

Outre ce contrat sur les avions gros porteurs européens, la Chine

gros porteurs européens, la Chine négocie avec le groupement d'inté-rêt économique franco-italien Avion de transport régional (ATR – formé à 50/50 par Aérospatiale et Aeritalia) la fabrication sous licence de pièces d'ATR-42, un avion bimoteur court-courrier pour quarante à

chiquante passagers.

La China Aircraft technical in-dustrial Corporation pourrait fabriquer en sous-traitance, en Chine, la porte du fuschage (fabriquée actuel-lement en Italie) et le caisson de la vollure (extrémité des alles fabri-quée en France) de l'ATR-42.

# 89 FM à Paris

du lundi au vendradi à 12 h 55

Philippe Boucher

and the second second



designation for the second Ser sportstore and there State State State See Seed of the Later with Side France Comme Constant Comme A see tone and hos are to Section of Carlo Section 1997 (1997)

Section of Carlo Section 1997

Sec The Processing of the second

OMMENT NE P Or. Jacque S analiza a Factorina de Pina 1 Part of State of the State of State of

I Service Research & 1984 Secretary Secret Alpha pal malace a habitation by has

- Edition

# THE US ETATS UNIS FILE Minds imply 11st Fine has l'aventure specific

De nove tome protes the second secon P M Control and spel grows STATE OF STATE OF THE STATE OF MINETE STREET STREET STREET STREET STREET the party of the p the state of the s AND IN THE STREET Separate Comments \*\* Se I officially of Significant Sales of the control BEE BY MINE Man o sail sales and a for in whiteer ar THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND Gent 2 to 5 to 15 to 15

-

THE SAME THE PROPERTY OF SAME

Server on such that the server

TE SEL TERE ER ER MINE AL

THE THE ME STORY

an eine Gentle field Zi-

trin sur t grad dag

on intercemental a

alers im deminde Carp.

Military is Unteresting

12" SE 12" TE 1575

THE SEASON ! WE KNOW!

man in the state of the state o

with the state of the state of

Serve and At Colomb

Committee four a recogni

キャメ Service AL Maga:

三次加入电流机 建设等级

no become the displacement

Committee of Consumate

A - B - ST - EC LANTING TEES

and the comparison

Lerra in 1996 St

The State of the S

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

the test of the little 1998.

ಕ್ಕು ಕ್ರಾಡಾಜ ಮತ್ತು

The section of the party

ARTON SANDA STORE THE REPORT OF SHIPE

and the second second

18 W. O. S. S.

人名英格兰

U DIE BE

403

1.00

R INCHESE

متيين المستحدة المارات أرار The second secon

Charles of Fifty

are a second representation

SEC. THE PARK BANK my namme In Little M. Page 2 p. Red Tr : Victor SET IS 10'-1 STATE LESS Charles & M. Charles 422 - 144 2 15 The Control Are There are 1996 Printer British British pulse than the made Jane 3 street Marie 5 manne er anbe erei. -THE PARTY ar Emplerar e AND COMPANY THE PARTY

# 1 1 5 be-

CHAUTIQUE

Agrica Comment 

LE GOUVERNEMENT OUVRE UN GRAND DÉBAT SUR LA PROCRÉATION ARTIFICIELLE ET LA GÉNÉTIQUE

# Droit de la vie, droit à la vie

Derant les progrès de la procréation artificielle, les hommes politiques ne peuvent plus se taire. L'opinion s'ément, les scientifiques réclament des garde-fous, les Eglises s'interrogent : faut-il autori-ser la location d'utérus, réglementer l'insémination gartations, ses agreement l'insémination d'embryons congelé artificielle, codifier l'atilisation d'embryons congelé et interdire ou non les manipulations génétiques ?

Sans se désintéresser, tant s'en faut, de ces pratiques qui ne relèvent plus de la science-fiction, les

Le débat ouvert par le gouverne-ment sur la procréation artificielle.

la génétique et le droit a désormais la priorité sur la concernation inter-

ministérielle annoncée après le conseil des ministres du 12 juillet

1984. L'élaboration du ou des pro-

jets de loi que le Parlement aura à discuter dans un délai impossible à

prévoir, ne pouvait être entreprise avant que les scientifiques et les familles de pensée se soient libre-

ment et largement exprimés,

reconnaire que le conseil des minis-tres de juillet n'était sans doûte pas

Mais le gouvernement s'explique. On était en plein débat sur l'insémi-

nation post mortem. La presse

consacrait une large place au procès de Créteil intenté par Mee Corinne Parpalaix pour obtenir le sperme de

son mari mort et le gouvernement ne

pouvait donner l'impression de s'en

finalement donné un nouveau délai,

c'est qu'il est apparu, lors de l'affaire de Créteil en particulier,

que les dix ans de pratique des dix-

neuf et bientôt vingt CECOS (Cen-

tres d'études et de conservation du

sperme) ne rencontraient pas

d'adhésion suffisante. L'opinion a évolué depuis 1949, époque à laquelle l'Académie des sciences

morales et politiques voyait dans

insémination avec donneur, c'est-

à-dire avec le sperme d'un autre

homme que le mari, - une atteinte

aux assises du mariage, de la

famille, de la société». Mais les

esprits n'ont pas évolué au même rythme, si bien que les CECOS se voient aujourd'hui reprocher et leur

Ramenées à l'essentiel, les règles

qui président aujourd'hui, sans aucun fondement légal, à l'insémina-

tion artificielle par ces centres, sont

l'anonymat du donneur - ce qui n'est le cas ni en Allemagne sédérale

ni en Suède. – la gratuité du don, le refus d'inséminer les femmes homo-

sexuelles et les célibataires mais pas

les concubines. L'insémination post

mortem est en principe proscrite. Le donneur doit déjà avoir été père et

l'insémination est réservée aux

femmes stériles ou qui risquent de

donner naissance à un enfant anor-

La plupart des propositions ou projets de propositions de loi qui ont germé ces dernières années s'inspi-

rent de ces règles raisonnables, trop-

raisonnables affirment certains, même à droite. Ainsi, M. Francis

Palmero, sénateur (Union centriste)

des Alpes-Maritimes, est-il l'auteur d'une proposition de loi déposée en 1983 dont l'article unique autorise l'insémination artificielle post mor-tem, si la volonté du défunt ne fait

On peut prévoir que d'autres frac-tures se produiront dans l'opinion si

on se réfère aux controverses qui ont

on se réfère aux controverses qui ont marqué la discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat le 5 juin 1980 sur l'initiative de MM. Henri Caillavet (Gauche démocratique) et Jean Mézard (CNIP). Telle qu'elle a été transmise, sans suite, à l'Assemblée nationale, cette proposition réserve l'insémination artificielle à la seule.

mination artificielle à la seule femme mariée, contre la volonté de M. Caillavet, mais selon le vœu explicite de M. Monique Pelletier, à l'époque ministre de la famille et de la condition féminine. Comment parsent à un consegue alors que les

parvenir à un consensus alors que les députés socialistes eux-mêmes sont divisés sur l'opportunité d'autoriser l'insémination artificielle des

femmes seiles, ce qui explique que la proposition de loi rédigée en avril 1984 par deux d'entre eux, MM. Raymond Forni et Georges

Labazée, n'ait toujours pas vu le jour?

Et pourtant, il faut légiférer, car, dans l'état actuel du droit, « l'enfant

conçu pendant le mariage a pour père le mari », ce qui signifie que l'époux stérile qui a donné son accord pour l'insémination de sa

conservatisme et leur libéralisme.

Si les pouvoirs publics se sont

pouvoirs publics out jusqu'à présent fait preuve d'une prudence explicable mais coupable en laissant le soin à des comités d'éthique de brider d'éventuels apprentis sorciers. Non que ces comités, qui ont fleuri un peu partout, ne remplissent leur mission. Mais si qualifiés qu'ils solent scientifiquement et moralement (un pasteur, un jésuite, un professeur de droit, le directeur du centre hospitalier régional...), ils n'out pas à se substituer aux députés et sénateurs

femme peut désavouer dans les six mois l'enfant né de celle-ci. Le tribunal de Nice a admis un tel désaven le 30 juin 1976, aux termes d'un jugement très critiqué, mais qui a le mérite de mettre le doigt sur l'ina-daptation actuelle du code civil.

Un tel jugement, qui constitue une menace pour les centaines d'enfants nés chaque année d'une insémination artificielle, n'a pas incité pour autant les gouve ments successifs à prendre une décision. Car, sur ce point aussi, on dis-cute à perte de vue des méntes de telle ou telle solution. La loi doit-elle interdire au mari de désavouer l'enfant dont il a accepté la venue au monde, ou doit-elle considérer que son consentement vaut adoption pleine et entière? Querelle de juriste certes, mais qui a une valeur symbolique dans la mesure où l'adoption est un geste plus positif, remarque M. Michelle Gobert, professeur de droit à l'université Paris-

Comme le procès de Créteil, les deux cas de prêt d'utérus recensés jusqu'ici en France par la presse ont suscité des interrogations pour l'instant sans réponse. Faut-il autoriser la pratique des mères « porteuses », donneuses > ou < d'accueil >, une terminologie adaptable à l'idée qu'on s'en fait?

Aux Etats-Unis, cette pratique est tolérée et revendiquée. Les prêts d'utérus font l'objet de véritables contrats et d'un enseignement juridique en Californie avec un prosély-tisme inquiétant. Mais ils n'ont pas encore été légalisés (1). En Grande-Bretagne, l'un des pays qui ont poussé le plus loin la réflexion sur ces problèmes de procréation artificielle (2), l'opinion est partagée. L'affaire Cotton a cependant pronvé que les juges se déterminaient d'abord en fonction de l'intérêt de l'enfant (le Monde du 16 janvier).

Cette affaire et quelques autres montrent à quel point il est difficile de légiférer. Interdire certaines pratiques de procréation artificielle, livrer dans le secret de leur cabinet. Les v autoriser, c'est prendre le risque de heurter les consciences. Ne rien faire, c'est accepter que le code prêts d'utérus, continue à être basoué, sans sanction puisque les parquets, donc la chancellerie, resusent d'engager des poursuites. Et que dire de la gymnastique intellec-tuelle à laquelle sont contraints de se livrer les juristes dans un domaine encore en friche : le prêt d'utérus est-il un contrat d'entreprise ou bien un contrat de location et dans ce cas, la mère porteuse a-t-elle une obligation de moyens ou une obligation de résultat ?

# Qu'est-ce que la vie ?

Les mêmes juristes sont souvent sommés d'apporter une réponse à une autre question, aussi angois-sante qu'essentielle : qu'est-ce que la vie ? La querelle s'était apaisée après les débats sur l'avortement mais elle a resurgi à propos de la fécondation in vitro. Les médecins peuvent-ils disposer comme bon leur semble de l'embryon né de la rencontre, dans une éprouvette, de spercontre, dans une éprouvette, de sper-matozoides et d'ovocytes? Certains scientifiques utilisent déjà des tissus de fœtus humains avec l'aval, depuis le 25 mai 1984, du Comité consulta-tif national d'éthique pour les sciences et la vie pour lutter, par exemple, contre les infections dont sont victimes les nouveau-nés déponsants de défences naturelles. dépourvus de défenses naturelles, ces enfants qu'on appelle parfois les

Mais si l'embryon était un être vivant? Doit-on alors admettre qu'il a une personnalité juridique et qu'il peut hériter par exemple du couple qui lui a donné naissance ? Et à qui appartiennent les embryons fécondés en éprouvette qui n'ont pas été implantés dans l'utérus de la femmme où les ovules ont été pré-levés?

Prix T.T.C.: 55 F

(Publicité) -**COMMENT NE PLUS ETRE TIMIDE** 

d'assurance à la difficulté de communique, avec les autres. Cause d'échecs sentimentaux et professionnels, elle peut mener au décapoir ou aux perversions.

Le docteur Jecquelline Renaud à utilisé les applications modernes de la psychologie du compartement et les longue expérience de psychothérispours pour proposer un véritable « mode d'emploi de sol-même » qui déborde largement le question de le timidité. Ce livre, en effet, est un titriéraire qui, en plusieurs « séences », et evec de nombraux testa, vous antraîne vers la connaissance de votre personnalité, de votre forme de timidité, puis dans la pratique d'exercices qui peuvent transformer votre vie.

\_ Editions SOLAR \_

Instrument pour s'apprendre à mioux vivre, il offre aux parents de

moyens d'aider leurs entents à affronter l'avenir avec confience.

La docteur Jacqueline Renaud à utilisé les applications modernes de la psychologie

Dr. Jacqueline RENAUD Le mot s'unidité » recouvre en fait toute une série de m

Dans ce domaine aussi, les juristes avancent à tâtons. En Alle-magne fédérale, la Cour constitutionnelle a reconnu implicitement le caractère d'être vivant de l'embryon en estimant que la Loi fondamentale qui garantit à chacun » le « droit à la vie » s'appliquait aussi aux » êtres humains à naître » (3). En France, en revanche, un homme qui avait frappé sa femme enceinte de huit mois et avait provoqué la mort de son enfant a été traduit, à la suite d'une longue controverse juridique,

devant un simple tribunal correctionnel. Le renvoyer aux assises, c'est été l'accuser de meurtre, donc admettre que le fœtus avait une vie Les juristes ne sont pas tous d'accord pour légifèrer immédiatement dans des domaines qui réservent de nouvelles surprises. Certains craignent surtout que la loi accroisse demande de procréation artificielle, qui demeure aujourd'hui marginale. Après tout, sur les sept cent nuarante-neuf mille enfants nés en

France en 1983, mille quatre cent,

au plus ont vu le jour à la suite d'un, insémination artificielle. Et, en dix

dans un domaine qui relève constitutionnellement de

Aujourd'hui, le débat paraît suffisamment mûr 20 gouvernement pour lancer use vaste consultation qui aura pour point de départ un colloque scientifi-que organisé vendredi 18 et samedi 19 janvier à Paris par trois administrations (justice, recherche et santé) sur le thème « Génétique, procréation et droit ». S'il u'était pas parti pour la Nouvelle-

Calédonie, le président de la République devait prendre la parole vendredi matin, après avoir mesuré les inconvénients politiques de ce débat, mais aussi ses avantages. Car si certaines solutions libérales comme la faculté laissée, le cas échéant, à la femme seule de se faire inséminer artificiellement, risquent de susciter des polémiques, les choix de conscience de chacun peuvent avoir pour effet d'estomper les clivages partisans traditionnels.

ans, les CECOS n'ont été sollicités que par une vingtaine de femmes célibataires et trois homosexuelles. remarque le professeur Georges David, président de la fédération qui regroupe ces centres.

### « Tri génétique »

Une loi ne pourrait être d'ailleurs qu'imprécise, soutiennent certains. Ainsi, il ne suffit pas de décréter, comme le font les propositions de loi Caillavet-Mézard et Forni-Labazée que « l'insémination artificielle est exclusive d'eugénisme». Certes, il est nécessaire qu'une telle pratique ne vise pas à améliorer la race en faisant appel, par exemple, à des don-neurs prix Nobel, comme cela s'est produit aux États-Unis, contre tout bon sens scientifique. Mais on ne peut ignorer que les CECOS pratiquent depuis longtemps une certaine forme d'eugénisme en prenant en considération la conleur des yeux, de l'épiderme et des cheveux du donneur, ainsi que sa taille et son groupe sanguin. En s'assurant que celui qui offre son sperme n'est pas

porteur de maladie grave, ces centres n'encouragent-ils pas des demandes moins innocentes, telle l'exigence d'un donneur polytechni-cien, classé au tennis et catholique romain? Cela s'est vu

Cette difficulté à fixer les limites à ne pas dépasser et à codifier des pratiques en pleine évolution expline que certains inristes rejettent l'idée d'une loi fourre-tout. Ils penchent your une solution plus souple. telle la création d'un indépendant chargé d'émettre des avis qui, non respectés, priveraient les chercheurs de crédits, comme c'est le cas aux Etats-Unis. L'expérience de la Commission nationale de l'informatique et des libertés montre qu'il est possible d'exercer un contrôle non tatillon sur certains secteurs de pointe, sans pour autant laisser L'humanité dériver vers ce qu'Aldous Huxley a appelé • le meilleur des mondes ».

La loi relative à l'informatique et aux entreprises d'établir un • pro-fil - de leurs salariés sur la base de traitements automatisés. De même une loi « génétique et libertés »

pourrait leur interdire de sélectionner les candidats à l'embauche après - tri génétique », une pratique qui commence à se répandre aux États-

L'insemination artificielle et les prêts d'utérus ne soulèvent pas les mêmes difficultés. Les solutions juridiques ont été répertoriées et no nécessitent qu'une révision minimale explique-t-on à la chancellerie. Mais les choix restent à faire, selon que l'on entend privilégier l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire le droit de l'enfant, plutôt que le droit - à tout prix – à l'enfant. Mais qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant?

BERTRAND LE GENDRE.

(1) Robert Clarke, les Enfants de la science. Editions Stock, 1984

(2) Dame Mary Warnock, Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and Embryology. Her Majesty's Stationery Office, London,

(3) Jacques Robert, - La réflexion biologique et génétique face aux exi-gences du droit. Revue de droit public, tome IV, 1984.





MODĚLES VITRÉS OU NON **BIBLIOTHÈQUES JUXTAPOSABLES SUPERPOSABLES** DÉPLAÇABLES A VOLONTÉ

**A PARIS** 61, RUE PROIDEVAUX - 14" Magasint coverts le landi de 14 à 170 h, et du mardi su samedi inclus de 9 h à 19 h sans interreption. Mêtre : Benfart-Rocheroau, Galbé, Edgar-Galmet, Antobus : 28, 38, 58, 68.

SMCF: gare Montpar

Venez le chercher dans l'un des 18 magasins

BORDEAUX - 10, rue Bouffard, tél. (56) 44.39.42. CLERMONT-FERRAND - 22, rue G.-Clemenceau, tél. (73) 93.97.06. DIJON - 100, rue Monge, tél. (80) 45.02.45. GRENOBLE - 59, rue Saint-Laurent, tél. (76) 42.55.75. LILLE - 88, rue Esquermolse, tél. (20) 55.69.39. LIMOGES - 57, rue Jules-Noriac, tél. (55) 79.15.42. LYON - 9, rue de la République, (métro Hôtel-de-Ville - Louis-Pradel), tél. (7) 828.38.51. MARSEILLE - 109, rue Paradel, (mètro Hôtel-de-Ville - Louis-Pradel), tél. (7) 828.38.51. MARSEILLE - 109, rue Paradel, (mètro Hôtel-de-Ville - LOUIS-Pradel), tél. (7) 828.38.51. Hôtel-de-Ville - Louis-Pradel), tél. (7) 828.38.51. MARSEILLE - 109, rue Paradis, (mètro Estrangin), tél. (91) 37.60.54. MONTPELLER - 8, rue Sérane (près Gare), tél. (67) 58.19.32. NANCY - 8, rue piétonne St-Michel (face St-Epvre), tél. (8) 332.84.84. NANTES - 16, rue Gambetta (près rue Coulmiers), tél. (40) 74.59.35. NICE - 8, rue de la Boucherie (Vieille Ville), tél. (93) 80.14.89. PARIS - 61, rue Froidevaux 75014, tél. 320.13.00. RENNES - 18, qual E.-Zola (près du Musée), tél. (99) 79.56.33 ROUEN - 43, rue des Charrettes, tél. (35) 71.96.22 STRASBOURG - 11, rue des Bouchers, tél. (88) 36.73.78. TOULOUSE - 1, rue des Trois-Renards (près pl. St-Semin), tél. (61) 22.92.40. TOURS - 5, rue H.-Barbusse (près des Halles), tél. (47) 61.03.28.

ou retournez le bon ci-dessous ▼

| <u></u>                                                                                | <del></del>                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dans ce catalogue vous trouverez tou<br>profondeurs et tous les prix pour cou          | us les modèles, hauteurs, largeurs,<br>gcavoir et chiffrer votre installation. | M079       |
| M., Mme, Mile                                                                          | Prènom                                                                         |            |
| Adresse                                                                                | ·                                                                              | _ <b>+</b> |
| Code Postal Ville Ville                                                                |                                                                                |            |
| (facultatif) Tél. :                                                                    | Profession                                                                     | _ •        |
| Renvoyer ce bon à la MAISON DES BIBLIOTHÉOI<br>75680 Paris Cedex 14ou en téléphonant : | UES<br>au : <b>(1) 320.73.33</b> 24 h sur 2                                    | 4)h ¥      |



Mark Control

事 高 一

Page 12 - LE MONDE - Vendredi 18 janvier 1985 •••



# MERCI, MONSIEUR PASTEUR.

Les célèbres découvertes bactériologiques de Pasteur sont le fondement de la médecine moderne.

Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il découvrit à l'âge de 26 ans, en préparant sa thèse de doctorat, le caractère dissymétrique de certains cristaux, ouvrant ainsi une voie entièrement nouvelle à l'étude des structures chimiques.

Cette science, la stéréochimie, a permis d'avion.

par exemple à notre société, après 15 ans de recherches et d'expérimentation sur les alliages, de breveter un système unique de traitement des cristaux pour les aubages de United Technologies (Harriford, Connecticut, U.S.A.) comprend Pratt & Whitney, Oris, Carrier, Sikonsky, Mostek, Hamilton Standard, Inmont, etc.

En France, les activités du grante soot respérantées en traitement des cristaux pour les aubages de

turbines de moteurs à réaction.

Pasteur, qui portait un vif intérêt aux applications pratiques de la science, eût aimé savoir que ses travaux nous ont permis des principles de la principle de la science, eût aimé savoir que ses travaux nous ont permis de fabriquer le plus performant des moteurs

In rance, les actives de groupe son représentées en particulier par les accenses en particulier par les accenseurs Ascinter Otis; les appareils de climatisation et de réfrigération et de fabriquer le plus performant des moteurs

Alique could a The terror of the fact The distriction das State Little Lab Part Services of April व्यवस्थात्र । १० छः ज्ञ Albert auch Chemistre (c.

the second of the second second the transfer of the state of ತ್ರವ ಜನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಣ TOP Con as see To Read to the second न क्षेत्रका हा वसक A Comme date for forest

**!retour** 

ame indiscret iburgeoisie bori

Section Frances

Solution Configuration

Solution Conf

A de location de la company de

1

Syre on on or e. w. Syre of the charge ment of the

20. Le feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech : « le Miroir qui revient », d'Alain Robbe-Grillet.

16. Société: les écrivains et le tabac. 18. Lettres étrangères: Voyage en littérature japonaise.

# Le Monde des livres

# Vingt-quatre heures à Laroche-Migennes

...ou les tribulations d'un ethnologue pas comme les autres

'HISTOIRE est plutôt narrateur, débarque à Laroche-Migennes où se tient un banquet en l'honneur des bouchers. Il participe aux agapes, boit beaucoup, et, adossé à un arbre, nous raconte - en s'embrouillant – le génie du lieu. Le centre de ce récit décentré est la gare cosmopolite de Laroche-Migennes : cette gare, véritable nœud narratif, miroir aux ethnies, boîte noire d'un voyage bouffon, creuset d'insomnies et d'attentes, est le personnage principal d'une quête ethnologique inattendue. Baroque. Dérisoire.

Pascal Dibie fait partie de ces ethnologues qui se sont mis depuis longtemps à l'école de Bruegel et de Rabelais. Plutôt que de nous asséner un pensum sociologique et barbant, il se lance gaiement dans une sorte de roman documentaire à la première personne. Il procède par scènes et par tableaux comme dans le théâtre no. Sous sa plume, Laroche-Migennes, célèbre carrefour de chemins de fer, devient un paradoxe anthropologique... Pascal Dibic raconte donc comment le rite, la cérémonie, la tradition, s'inscrivent dans probable et le familier. Il dit comment l'être s'inscrit dans le passage. Il signale à plaisir la culture occulte de ceux qui, apparemment, n'en ont pas et fait surgir, par contraste, des monades d'émigrés auprès desonels il trouve bonheur et insertion. Il nous invite à visiter le bazar de notre quotidienneté.

# Canular et fable cosmisue

Les Découpeurs de monde est un texte qui tient du manteau d'Arlequin, du canular et de la fable cosmique. C'est un récit assis « entre deux selles » : l'ethnologie et la fiction. Le lecteur en sortira abasourdi et désorienté, car, comme dans les foires

et les quinzaines commerciales, tisme à l'état pur, je voulais joue cependant un rôle notoire. physicurs musiques s'y superpo-Il y a du jeune Queneau (celui

de Temps mêlés et de Gueules de Pierre, où il pastichait sciemment Marcel Mauss), du Michaux (celui de Voyage en Grande Carabagne), mais il y a surtout un immense appétit de vivre et l'envie d'en faire une épopée. Le moindre geste cache un rituel, et Dibie, sans doute par hasard, retrouve le Henry Miller de Printemps noir dans la geste héroïque du pisseur solitaire. Son programme est clair : « En quête des possibles autipodes de l'exo-réducteur. Le mystère du vin y chameaux... La distribution est

faire un vrai voyage, regarder qui je suis, au milieu de ceux plus sur ce que nous sommes. obsession nécessaire à l'ethnologie. L'ai eu envie de l'extrême banalité de notre existence pour en ressentir toute la com-

# Un mélange de régression et de transgression

Dire que ce roman n'est que le récit d'un voyage au bout d'une cuite serait schématique et des porcs, un bélier et quelques

Celui de la viande aussi. Ce sont les intercesseurs nécessaires de avec qui je vis. En savoir un peu ceux qui veulent s'ouvrir au monde parallèle des autres : en l'occurrence, les paysans urbanisés ou endimanchés (les Abéret et les Acasquette), les bouchers (Paul et les autres ; le sculpteur sur fer qui sert de poisson pilote : Bessmérios, alias le Navigateur), et les hautes figures de l'exil qui bivouaquent dans leur HLM on sur les bords de la nationale 6 (Naïla, Ouled Znad, Aicha, Bu Hamra). Ajoutez-y des bœnfs,

fastueuse, truculente, surréaliste, et la pochade scientifique, énorme. Savoureuse.

Fête de la lune rousse, au début du printemps, la Saint-Boucher est un mélange de régression et de transgression. La « Nos coutumes barbares de grands banquets, ponctués de chants traditionnels pour valoriser l'un d'entre nous, valent largement ce à quoi on peut assister dans les cultures qu'avec un mélange de crainte et d'envie nous appelons exotiques. » En contrepoint, Antoine découvre la fête discrète des Maghrébins, dont la religion semble couler dans les gestes les plus simples. Djebel Amour et TGV se côtoient à Laroche-Migennes entre deux festins. La gare, « cathédrale fonctionnaliste », devient alors, sous le regard hellzapoppinesque de Dibie, une plate-forme privilégiée du dialogue Nord-Sud!

Mais c'est aussi le lieu d'un coup de foudre... D'un amour lunaire, à peine esquissé, dont la pudeur relève du conte de fées. L'auteur, pour une fois, laisse son verbe au vestiaire, et voilà que le lecteur se prend à penser que toutes ces fanfares du début, toutes ces majorettes aux cuisses marbrées, tous ces animaux sacrifiés, tout cet exotisme contrefait, tout ce vin, tout ce sang, n'étaient peut-être là que pour célébrer un amour muet.

L'ethnologue, espion culturel et fossoyeur des traditions, est pris à son propre piège! Cela fait Cros, la Science de l'amour : un

savant étudie les effets de la passion sur sa fiancée, il la barde de bijoux discrets et enregistreurs, il la surveille du coin de l'œil comme un cobaye, mais un jour, lasse de ses procédés, la fille lui rend ie tout et s'en va; c'est alors ganloiserie remonte à la surface : que le savant s'aperçoit qu'il aurait mieux fait de poser les électrodes sur lui-même, car l'amoureux, des deux... c'était

# «Un voyeur aux yeux fermés»

Pascal Dibie a retenu la lecon du poète. Il a compris que tout ethnologue, «voyeur aux yeux fermés », est l'instrument et l'instrumentiste de son observation. Iconoclaste et savant, champion de la dérive et de la digression. surgeon situationniste, il n'a pas oublié de s'observer en observant. Cela donne un roman plein de verve, plein de gestes détaillés au ralenti et de cérémonies ordinaires - comme la découpe des bouchers - que Dibie sauve de la trivialité. L'exotisme à l'envers et la micro-ethnographie ont enfin trouvé droit de cité. Laroche-Migennes, au même titre que les îles Trobriand, le désert du Kalahari, les hauts plateaux du Pérou et de la Bolivie ou les bas-fonds de l'Amazonie, entre dans l'histoire de l'ethnologie. Sans ticket de quai.

# JACQUES MEUNIER.

\* LES DÉCOUPEURS DE penser à une nouvelle de Charles MONDE, de Pascal Dibie. Grasset, 192 pages, 59 F.



# Le retour au bercail de Philippe Sollers

Le charme indiscret de la bourgeoisie bordelaise.

y a deux ans avec Femmes, Philippe Sollers mangurait sa nouvelle manière, qui le rendait tout à coup accessible au public, après tant de livres hermétiques. Il ne renonçait pas pour autant à surprendre mi à choquer : scènes pornographiques, virulents portraits à clés de l'intelligentsia parisienne, atta-ques bouffonnes du féminisme et de ses adeptes, accusés de fonder une nouvelle religion de la déesse-mère contre laquelle Sollers dressait le Dieu-père du vieux catholicisme romain.

Portrait du joueur appartient à la même veine, et jusque dans sa forme. On y voit, comme dans Femmes, un écrivain en train de composer le livre qu'on lit et qui est un journal intime, structure commode pour qui veut mêler,

de mant

registre, vie privée et chronique du monde contemporain, réflexions personnelles et citations de lectures, faits divers et fines analyses de sensations. Que, dans le premier livre, il s'agisse d'un journaliste américain baptisé Will et qu'ici le narrateur s'appelle Philippe Diamant (substitut transparent de Joyaux, vrai nom de l'auteur) et publie sous le pseudonyme de Sollers, ne change pas grand-chose à Paffaire. D'autant plus que Will se peignait en libertin, en don Juan convert de femmes, et que notre Diamant se pose en «joneur», à la recherche d'un art de vivre.

Je ne dirai pourtant pas que Sollers a refait le même livre, bien qu'on retrouve le même dans un continuel changement de mélange détonant de messe et de murs et les bâches des camions.

de Sade et d'encycliques. Le centre autour duquel tournoient. comme en un grand manège, les bribes arrachées au vécu le plus divers a changé. Nous avions dans Femmes la peinture, au présent, d'un milieu. Portrait du joueur fait l'histoire d'une famille, celle de l'auteur, une de ces riches familles de la bourgeoisie bordelaise, qui marche à son déclin.

On avait largement pignon sur rue chez les Diamant. L'usine familiale, une fabrique de poubelles, avoismait les deux maisons de maître jumelles où deux frères, récemment sortis du peuple, avaient éponsé deux sœurs de petite noblesse. On occupait plusieurs numéros sur le cours Montesquieu. A travers les grilles, s'exhibaient les jardins. les pelouses, les jets d'eau. On voyait son nom inscrit sur les

sexe, d'érotisme et de mystique, Les semmes étaient belles, élégantes et oisives, les enfants sentaient bons. L'été se passait à l'île de Ré, dans une propriété anciennement acquise, et l'on avait autour de Bordeaux ses vignes, son cru, ses prés : le domaine de Dowland.

> Sur tout cela ont déferié le Front populaire, aux cris de « Diamant au poteau! », la défaite, l'occupation allemande qui fit raser la maison de vacances, obstacle à la défense côtière, puis la faillite. Un supermarché énorme a remplacé le parc, les demeures, les entrepôts du cours Montesquieu. Sont passées aussi les maladies, la vieillesse et la mort. Dans le temps que recouvre le livre, le dernier bien resté dans la famille, Dowland, traversé par le projet d'une autoroute, va être vendu.

JACQUELINE PLATTER (Lire la suite page 17.)





# **THOMAS MORE**

SFULE ÉDITION INTÉGRALE ET COMMENTÉE du MAITRE-LIVRE DE NOTRE TEMPS. Charte de la société pluraliste.

TEXTE DE MORE, en regard, traduction nouvelle. Introduction, biographie, portraits. La clé de l'Utopie. Notes. Tables. Un livre de référence permanente. Prix Bordin de l'Académie Française. Mame. UN PRESTIGIEUX VOLUME relié toile de lin, sous écrin

emballage renforcé : 210 F franco. COMMANDES: A. PRÉVOST, C.C.P. 1.462-61 Z Lille ou chèque bancaire, 16, avenue des Fleurs, 59110 La Madeleine - Tél. (20) 55.29.16. Spécimen gratuit sur demande.

illustré, 18 x 24, 790 pages. Livré par retour,



Pierre Goubert

PIERRE GOUBERT DANIEL ROCHE



et Daniel Roche ont reussi une gageure : rendre extrèmement claire et passionnante une période souvent confuse. Ils ont renonce au récit chronologique pour décrire des attitudes et les Français dans leur cadre de vie, de travail et de pensée. Le style est alerte, l'iconographie riche et le plus souvent inédite. Nous retrouvons alosi, dans leur existence quotidienne, dix à douze générations de nos ancêtres qui vécurent de la Renaissance à la Révolution.

2 volumes, format 18 × 25, 380 pages chacun, reliure pleine tolle sous jaquette lilustrée, nombreuses illustrations noir et couleurs. Chaque volume : 270 F, les deux volumes : 480 F.



L'ENFANT DANS SA FAMILLE

Prévention en psychiatrie de l'enfant en un temps de transition

Par E. J. Anthony et C. Chiland.

Déjà parus: l'enfant à haut risque psychiatrique, par E. J. Anthony C. Chiland et C. Koupernik. . L'enfant vulnérable, par E. J. Anthony, C. Chiland et C. Koupernik. • Parents et enfants dans un monde en changement, par E. J. Anthony et C. Chiland. Collection "Le Fil Rouge." | puf

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

# A LA VITRINE DU LIBRAIRE

### ROMANS

Une saga

libanaise

Nul plaisir ne pouvant venir de la terre « sans être incestueux », le rapport « homme-terre » étant sembiable à celui de l'enfant et de la mère, le paysan qui perdeit ses champs était orphelin et, s'il les vendait, frappé d'indignité. Ainsi le père d'Hakim se vit-il interdit de mosquée et, quand il eut ouver boutique pour vendre de l'alcool à des chrétiens, mis « eu ban de sa communauté ».

Ce moment de la saga d'Hakim, s'il ne résume pas les mille et une s'il ne resume pas les mille et ure aventures qui s'y rencontrent, dit cependant très bien le grand thème du roman d'Azir Adam : la mutation de la campagne fibanaise où, en cinquante ans, la civilisation bouleverse la vie ancestrale. Pittoresques et symboliques, les personnages sont autant d'illustrations de ce bouleversement. Que ce soit Oum Elias, une Beyrouthine - première citadine connue au village, - son mari Abou vētu à l'occidentale, Helimi l'accoucheuse impotente qui refuse d'être portée par un homme parce que le toucher, « même sans l'avoir désiré sexuellement, l'aurait souillée », tous sont marqués par le monde extérieur qui s'insinue en un double courant, « l'occidental dans le sens Beyrouth-Damas et l'ara-bisme de Damas à Beyrouth ».

Fieuves impalpables, ils ne lais-sent pas le village d'Hakim à l'abri des conséquences de la guerre mondiale, de la création de l'Etat d'Israël, du leadership de Nasser, de l'OLP. Le défertement des troupes étrangères et des idéologies met un terme au temps où, chaque famille vivant en autarcie économique, vivait aussi dans une espèce de mythe régi per des croyances di-verses, juxtaposées et immuables.

L'humour et un style parlé de conteur très efficace suffiraient à faire de ce roman-témoignage un li-vre à conseiller. Il l'est pour une au-tre raison. Nous entraînant insensiblement du particulier au général, Azir Adam, par la vie d'une famille de la Bekaa, nous fait découvrir non seulement un Liban que nous croyons connaître, mais il nous révėle les mystères d'une culture aux origines multiples, qui explique bien des drames de ces dernières an-

P.-R. L. \* UN HOMME DE PAROLE. d'Azir Adam, Papyrus, 260 pages, 76 F.

La légende de Tristan et Iseut

Après Béroul, Thomas d'Angle-terre et Eilhart d'Oberg, qui, aux douzième et treizième siècles, se firent les chantres de la légende de Tristan et Iseut, Michel Cazenave a décidé de consacrer un roman à ces deux amants dont les noms, gravés

dans toutes les mémoires, ont pouvoir d'inspirer du rêve.

Jean Markale a raison de signaler, dans sa belle préface, qu'e au fond, tout poète, tout conteur, tout rêveur est un Tristan sur le bord d'un précipice, angoissé, tourmenté par le vide, et cependant prêt à s'y

Les amours d'iseut la bionde et de Tristan le preux chevalier per-mettent à Michel Cazenave d'exprimer un talent au lyrisme contenu. L'attente, le désir et la mort sont au rendez-vous, mais la puissance d'évocation de l'auteur est telle que l'on se surprend, par instants, à imaginer que le sort ne sera pas contraire aux amants.

Michel Cazenave prétend joli-ment que les corps de Tristan et iseut furent placés dans une barque sans voile qui, peut-être, s'échque sur les « rives inconnues de ces lles Bienheureuses où l'amour n's de lois que la lumière du soleil, la douceur de la harpe et le cœur de l'amante ». - P. Dra.

★ TRISTAN ET ISEUT, de Michel Cazenave, préface de Jean Markale, collection « Les grands mythes fondateurs de l'Occident », Albin Michel/France-Culture, 279 pages, 85 F.

# **LETTRES ÉTRANGÈRES**

Un joli « scoop »

stance, candidat conservateur à la présidence de la République fran-caise, a-t-il en réalité frayé avec la Gestapo ? Un vrai journaliste saute toujours sur un « scoop », autrement dit sur une information inédite. La question peraît donc d'un intérêt suffisant à André Kohl, célébrité du journalisme télévisé améri-cain, pour s'arracher à l'année sabbatique et musicale qu'il s'apprête à savourer dans sa jolie maison de Varangeville. On s'en voudrait de déflorer la réponse et de diminus ainsi le plaisir que prendra le lecteur à suivre un récit haletant, auquel bien entendu le KGB, la CIA, les ser vices de renseignements français et le Mossad israélien se trouvent málés, sans qu'on puisse décale chez les auteurs le moindre soupcon

Une aventure sentimentale contée avec beaucoup de délica-tesse, aux antipodes des exploits amoureux de James Bond ou d'Hubert Bonisseur de la Bath, contribue à donner à ce livre sans prétention une dimension d'authenticité rare dans ce genre de l'ittérature. De même les réflexions dont il est émaillé sur l'esprit français et l'esprit américain, où l'on reconnaît la marque de l'expérience incomparable de Pierre Salinger, qui a cosigné l'ouvrage avec Leonard Gross. Di-sons qu'André Kohl a emprunté à notre confrère de la chaîne de télé-vision ABC plus d'un trait de son pedigree. Pour se changer les idées, en certe saison tristounette, et même à l'occasion pour donner à penser, c'est un très bon remède.

\* LE SCOOP, de Pierre Salia-ger et Leonard Gross, Ed. J.-C.

Luttès, traduit de l'américain par Gérard de Chergé, 295 p., 75 F.

### SOCIETE

Les « nouvelles

classes moyennes »

L'expansion des trente demières années a suscité l'émergence de nouvelles couches sociales, inter-médiaires entre le prolétariet et la bourgeoisie traditionnels, mais ne correspondent pes précisément à ce qu'on aveit coutume de désigner sous le nom de « classes moyennes » (artisans, commer-cants; employés...). Occupant surtout les fonctions récem créées dans les domaines de la for-mation, de la santé et des loisirs, mation, de le sainte et des rotals, elles ont inventé une culture, des valeurs, un mode de vie qui leur sont propres : leur terrain d'intervention est essentiellement celui des relations humaines; bien qu'appartenent surtout au secteur public, elles ont une idéologie de l'autonomie, de l'initiative personnelle; elles investissent une grande part de leur énergie dans l'anima-tion locale, l'aménagement du cadre de vie, l'action associative et municipale.

Pour la sociologue Catherine Bidou qui les a étudiées de près, ces nouvelles classes moyennes ont été l'élément le plus innovateur de la société française contemporaine. Elle estime aussi que le modèle culturel qu'elles élaborent correspond bien aux évolutions sociales et technologiques en cours ; leur influence, dans les années à venir, pourrait donc s'étendre au delà de leurs carégones socioprofessionnelles d'origine : du côté des techniciens, des ingé-nieurs, des cadres du privé, des spécialistes de l'information et de la communication que la troisième révolution industrielle multiplie.

Déià en avance sur leur temps, ces « nouvelles classes moyennes » blent avoir l'avenir devant elles. ~ F. G.

★ LES AVENTURES DU QUOTIDIEN, de Catherine Bidon. PUF, collection «Economie es berté », 200 p., 85 F.

# **APOLOGUE**

Le rêve

de Michel Tardieu

Michel Tardieu publie un aimable divertissement, où l'Argent - c'est son titre — est le personnage cen-tral qui s'exprime devant le tribunal d'un pays où le premier ministre vient de le faire arrêter! La fiction nismes et ressorts qu'anime l'argent, dépassant même la réalité en apportant la part de rêve (non monétisé celui-là) qui donne l'aura

D'un bout à l'autre se déroule ca procès étrange où l'accusé vante les bienfaits qu'il prodigue, assisté

de son défenseur, alors que l'avocat général le cloue au piton, au nom de l'ordre, de l'édifice social ou de

l'intérêt national. Le plus pittoresque de l'ouvrage est le défilé des témoins les plus variés, du fils d'un concierge de l'avenue Foch à une vieille gouvernante, en passant per un écono-miste, une prostituée, un professeur, un yachtman, un haut fonctionnaire, un promoteur, un benquier, etc. Autant de tableautins, voire de petites nouvelles, éléde Saint-Ex

. Spart water for

The second second

Section of the second

aga Linger (1888)

200

Alexander of the second second

STATE OF STREET AS A STATE OF

inn an a bert in de et einem

THE PARTY NAMED IN

ren reger i de la seu e e de la reger dest

See to the see to be a second of the

ಣ**್ಣಾಗ**ಚಿತ್ರವರ್ಗಳ ಗಳಿಸಿ ಕ

N. 15 3.

quoi se glissent, comme si de nen n'était, les réflexions à longue portée sur le rôle du personnage cen-tral. Deux morceaux de chox : le réquisitoire de l'avocat général, décrivant les folies qu'inspire l'argent, et la plaidoine de la défense prouvant qu'il n'est que 🕫 le mercenaire de la liberté ». Tout finit bien : l'argent s'évade, et la pro-fonde dépression économique qu'avait déclanchée le procès – le public se méliant de la moonaia et unifisant de plus en plus le troc — se mue en reprise des affaires.

Il fallait du souffle et une plume allègre pour mener à bien cet apologue. De son perchoir du Nouvel Économiste, Michel Tardieu lance insi un sympatiaque clin d'osil. -

\* L'ARGENT, de Michel Ter-Editions Fayard, 266 pages,

# TÉMOIGNAGE

Le « vélite » Elgozy

queur, Georges Elgozy vide un autre sac qu'on ne lui connaissait pas et laisse parler son coper d'ancien du corps franc d'Afrique, une unité for-mée, fin 1942 à Alger, des volon-taires les plus hétérocités. Mai équipée et armés, considéré avec suspicion par les máltaires professionnels et l'entourage de Giraud, elle n'en perticipa pas moins parmi les premières à la campagne de Tunisie et entra en tête des forces elliées dans Bizerte. Les « vélites »

- l'état-major les avait ainsi bap-tisés - déguenillés du CFA préfiguraient les FFI des poches de l'Atlantique. On y rencontrait aussi bien un amiral espegnol républicain devenu capitaine que de jeunes gaullistes, et jusqu'à des collaborateurs perfois mai repentis.

Elgozy dit son amertume de l'oubli où est tombée cette troupe mai aimés, reconte sa campagne sans grandiloquence et, comme tous les combattants, montre l'horreur qu'il a de la guerre. - J. P.

\* LA VÉRITÉ SUR MON CORPS FRANC D'AFRIQUE 1942-1943, de Georges Elgozy, Le Paré dans la mare, Editions de Paré dans la mare, ka Rocher, 232 pages, 85 F.

Out cellaboré à cette rubriour Cambure A cent run-que: Bernard Alliot, Pierre Drachine. Pierre Drouin, André Fontaine, Frédéric Gaus-sen, Pierre-Robert Leclercq et Jean Planchais.

# DERNIÈRES LIVRAISONS

● «AU SOLSTICE D'ÉTÉ, l'heure où les ouris prennent la relève des hirondelles, la garde du jour passant la consigne à la garde de nuit. > « Le snobisme culturel admire de belles œuvres pour de mauvaises reisons. > € ils osèrent enfin annoncer au tyran au'il était mort depuis deux jours. > Avec Temps variable avec éclaircies, Claude Roy donne un délicieux recueil d'aphorismes. Brèves pensées où ce qui fait le cours des choses - le temps qui fuit, le sens de la vacuité et de la plénitude, la guerre et les oi-seaux — s'imprègne de poésie. Poésie que l'on retrouve dans le recueil de vers que Claude Roy publie simultanément et qui ont cauce noy public simultanément et qui ont été composés de 1978 à 1984. (Claude Roy : Temps variable avac éclaircies et A la lisière du temps, Gallimerd, 112 p., 50 F et 204 p., 82 F.)

• LUCIEN LEUWEN, le plus méconnu des romans de Stendhal, s'organise, selon l'émi-nent spécialiste qu'est Michel Crouzet, sur les thèmes du jeu, de l'or, de l'orviétan (ou dro-gue miracle de la force) et de l'absolu (représenté par M<sup>me</sup> de Chasteller). Chacun de ces thèmes fait l'objet d'une investigation litté-raire fouillée. (Michel Crouzet : Quetre Etudes sur Lucien Leuwen. Sedes, 133 p., 60 F.)

■ LA VIE ÉROTIQUE DE FLAUBERT a été scrutée par un universitaire pas bégueule, J.-L. Douchin, professeur à l'université de Nantes, qui a trouvé en Jean-Jacques Pauvert un éditeur enthousiaste. Poussé par celui-ci vers un style peu académique, l'érudit a'efforce de faire justice de « légendes », notemment celle de l'« unique passion » de l'auteur de l'Education sentimentale pour Mª Schiésinger, modèle de M<sup>me</sup> Amoux. Il révèle aussi des amours inconnues qui démentent la réputation de l'elemète de Croisset ». (Jacques-Louis Douchin : la Vie érotique de Flaubert. J.-J. Pauvert aux écitions Carrère, 314 p.,

SOUS LE PSEUDONYME DE DANIEL STERN, la comtesse Marie d'Agoult, grande dame de l'aristocratie, publia, en 1850, une imposante Histoire de la révolution de 1848, rééditée maintenant avec une préface de Dominique Desenti. Plus connue comme séduc- politique) sont explorés par Ginette Castro. trice un brin scandaleuse, Marie d'Agoult se fit : Elle montre, en particulier, que l'expression la historienne et politique, recuellit « à chaud » de la bouche des protagonistes des témoigrages sur les événements de 1848 pendant lesquels un roi tomba sans y perdre la tête. (Daniel Stern : Histoire de la révolution de

1848, éd. Balland, 744 p., 169 F.) POUR EN SAVOIR PLUS SUR SON: e PSY » et aussi sur soi, il suffit de l'anlever. Trois patientes kidnappent leur psychanalyste et l'emmenent dans une maison de campaone. Las, les séances d'analyse tournent alors au désastre... Catherine Rihoit publie aujourd'hui le texte original de sa pièce créée par Etienne Bierry au Théêtre de Poche Montparse, le 12 décembre dernier. (Catherine Rihoit: Kidnapping, Gallimard, 130 p., 45 F.)

• ON NE ROMPT PAS FACILEMENT AVEC UN PASSÉ COLONIAL. Alain Calmes, en livrant une lecture critique du Roman colonial en Algérie avant 1914, met en lumière un certain nombre de mécanismes idéologiques qui jouent encore dans la France contemporame. (Alein Calmes: le Roman colonial en Al-gérie avant 1914, éd. l'Harmattan, 7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, 272 p.,

 DISCIPLE DE PASTEUR, Alexandre Yer sin, né en 1863 dans le canton de Vaud, mort en 1943, fut un savant tout aussi exceptionnel que méconnu. Le professeur Henri Mollaret, de l'Institut Pasteur, avec sa collaboratrice Jacqueline Brossotlet, retrace la vie de Yersin, à qui il attribue la découverte du bacille de la peste le 20 juin 1894 et la guérison des premiers pestiféres traités par sérothérapie. Installe en Indochine, A. Yersin fut aussi un explorateur, le fondateur de l'institut Pasteur de Nhatrang, un éleveur et un planteur qui introduisit dans la péninsule la culture de hévéa et de l'arbre à cuinquina. (Henri-H. Mollaret, Jacqueline Brossoffet : Alexandre Yersin ou le vainqueur de la peste, Fayard, : 320 pages, 95 F.)

plus accomplie de la culture féminine actuelle est dans la production littéreire, assurant ainsi la survie à un mouvement divisé tant dans ses courants idéologiques que dans ses modes d'action. (Ginette Castro : Radioscopie du féminisme américain, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 304 pages, 132 F.)

. «L'ANNÉE STRATÉGIQUE» est un ouvrage collectif réalisé, sous la direction de Pascal Bonifaca, par des spécialistes de l'Institut national supérieur d'études de déferise et de désermement, sous l'égide de la Fondation pour les études de défense nationale. L'Armée stratégique expose et analyse les événements stratégiques, politiques et militaires des deux dernières années, région par région, les considquences à en attendre, ainsi que l'état des forces armées du globe. Des cartes et des tableaux comparatifs, des renseignements confidentiels complètent l'ouvrage. (L'Année stratégique, sous la direction de Pascal Boniface, Editions maritimes et d'Outre-Mer 378 p., 299 F.)

. FEES ET DRAGONS, REVENANTS, SAINTS ET SORCIERS font aussi partie du merveilleur brinnen. Alfichel Lascaure Bernneis lui-même, a recuelli des légendes du pays de Rennes auprès des derniers conteurs et a choisi, parmi les récits des folklorises, des textes incomus du grand public, (Mikaël Lascaux : Contes et légendes de Bretagne recuellis dens le pays de Remes, Editions France-Empire, 224 p., 68 F.)

. LA FACTRICE SONNE TOBLOURS DEUX FOIS, annonce le sous-titre du second roman de Simone Arèse, Mado à Paris. Cette fols, la joyeuse factrice a quitté son village jurassien de Saint-Crépin-sur-Loue pour exercer ses talents dans une poste de la capitale. Notre héroide, concore innocentes, connaître des aventures hautes en couleur au cours de SON EIGENSHIPE QUEEN AND THE PROPERTY OF THE son incessente quête de l'amour (Simoné)

والمتعارض والمتعارض

EDITIONS HERRY

REPORTED OF THE PARTY. STREET, SET & STREET lucer des apparers &c. and distant a de les-lacques AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF Pint i in de jamen al ledette Gromet, de Aprilet per lenn (semand assist her desired ine is Bran Vager. larent marries de la de l'ar de confesse. des des des desses la tion from the photosyraten et attroppatier firett AN BOO LEGGEST. I LLERY PERSONAL SECTION OF THE SECT the measurest des

€917

第 4 1第

erner ( Max E

inventaire et cont enst, vient de constant versils détourneurs ment d'intelligence e

onnant, superby ar desormais... France Huser T. a somme company e a pu découper . quine introduction attet magnifique

GALLIMAR

Sales a subballing

the second second series

State of the last of the last

Contract to the property of th

Salar Friedrich Friedrich

TEMOIGNAGE

Le c soute i Eggs

WAS COME GOING

and the state of t

THE PARTY AND THE PARTY TH

Comment of the part of the contract

**後におおりまでは1時間 回路** 

THE PROPERTY OF STREET

educing the factor of

en inemate the factor

Bridge Birth State

tare in inclusion (Light) is not the last (Mina)

Turnes of the report arms 1223

armine in the factor of the second

សាស្ត្រា ខាង មានក្នុង ប្រជុំ**នាំស្តេចក្នុង** 

Na Amer (1) 17 17 18 18

game of the contract of T

The second of the second second

solic and a second re-

11-4 m 14 cm 2-6

See See He mark in

Parti until de ente ida

the state of the

the boar and the

AND CHARGE INCH

see the late of

less l'an ten

· A SEASON

Bur Mary Company (1)

20 m a 20

のかさた 市 総数

the steel samples

7 7

" - The #12

# Les derniers jours de Saint-Exupéry

L'écrivain Saint-Exupéry disparut au cours d'une mission de reconnaissance au-dessus de la France, le 31 juillet 1944. Jusqu'au 25 février, une exposition (hôtel de Rohan, 87, rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris, tous les jours sauf mardi) organisée par les Archives nationales, célèbre le quarantième anniversaire de sa mort (le Moude du

Raoul Bertrand, ancien diplomate, engagé dans les Forces navales françaises libres, chargé en 1944 d'organiser la direction des relations culturelles en vue du retour en France, recueillait l'avis des écrivains français se trouvant alors à Alger. Il nous apporte son témoignage sur les derniers jours d'Antoine de Saint-Exupéry.

E 29 juillet 1944, peu avant minuit, Antoine de Saint-Exupéry — que l'avais conduit au terrain de Maison-Blanche, où il devait retrouver le lieutenant-colonel Chassin me remit un jeu d'échecs dont nous nous servions à Ain-Taya et dont, auparavant, il ne se séparait jamais. « Gardez-le. Nous rejouerons dans une autre planète. » Trois jours plus tôt, il avait dit à l'épouse du général Mast : «Je suis sûr de ne plus jamais vous revoir.» A Christian Fouchet, il avait confié : «Je finirai en croix dans la Méditerranée. Je ne regretterai rien, sauf de ne pas avoir fait sauter leur usine à haine. » Le 31 juillet, il disparaissait

Le général de Gaulle ne lui avait pas pardonné d'avoir écrit : « Nous ne représentans pas la France... Il n'est point de commune mesure entre le combet libre et l'écrasement dans la nuit. » \ l'avait fait placer «en réserve de commandement» : interdiction de vol, interdiction de sortir d'Algérie, interdiction de publier. Les efforts conjugués de Lionel Chassin et du reporter-photographe américain John Phillips obtineent du général Eakers, commandant les forces sériennes alliées en Afrique du Nord, de confier à Saint Ex cinq missions sur Lightning, alors l'avion le plus rapide du monde, interdit aux plus de trente ans, bien qu'il en eût quarantequatre. «Pourquoi tenez-vous tellement à voler?», lui avait demandé ira Eakers. « Seuls ceux qui se battent auront le droit de

Au cours de sa dernière mission officielle, il ne se tira cu'in extremis d'un étourdissement provoqué par l'arrêt de son régulateur d'oxygène en descendant à 2000 mètres au-dessus de Gênes (sans que la Flack ni la chasse allemande ne l'inquiétas-sent, personne n'imaginant une telle désinvolture). Il en profita pour « resquiller » des missions supplémentaires afin de photographier la côte méditerranéenne, à l'exception d'Agay, où sa mère habitait, mais qu'il aurvolait le plus bas possible en battant des alles pour qu'elle l'aperçût (1). A 700 kilomètres à l'heure, la dre poussée de la main sur le volant, 50 mètres au-dessus de la mer, ouvre la porte de l'éternité. Le souhait de la mort, sœu de charité, est un état d'esprit, sinon une volonté, commun à tous les humains inaptes à concevoir la petitesse. Tel celui qui a écrit : « Sont mes frères non ceux qui ont raisonné comme moi, mais

RAOUL BERTRAND.

(1) Du 28 avril au 15 août 1944, les Alliés déversèrent 17500 tonnes de bombes entre le littoral et l'Estérel.

Werner SPIES

Max Ernst

Les collages

Inventaire et contradictions

"Werner Spies, l'homme qui connaît le mieux

Max Ernst, vient de consacrer à ces poétiques

et subversifs détournements de l'image un

Passionnant, superbe, amusant, indispen-

"C'est la somme complète de tout ce que

l'artiste a pu découper et coller, en même

temps qu'une introduction à sa peinture.

GALLIMARD UT

Pierre Cabanne / Le Matin'

Jean-Louis Ferrier / Le Point

France Huser/Le Nouvel Observateur

monument d'intelligence et d'érudition?"

pation, qui bénéficiera particulièrement au départ des apports de Françoise Harmel, directrice de la société Silène, et de Jean-Jacques Pauvert, d'où la marque Harpo. Premier titre à la fin de jauvier :

ceux qui ont aimé comme moi. >

les Lettres à Juliette Drouet, de Victor Hugo, préfacé par Jean Gau-don. Viendrout essuite les Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, un tract d'Annie Le Brun, Vagit-Prop, de nouveaux numéros de la Prop. de nouveaux numéros de la revue Obliques, l'Art du contrepet, de Luc Etienne, des « beaux li-vres », dont des livres de photogra-phies, le fameux et introuvable l'etit dictionnaire des mots retrouvés...

PAUL VALÉRY, PERS-PECTIVES DE LA RECEP-TION: tel est le thème d'us riche numéro de la revue Œuvres et criti-ques. On y relève notamment des études de Judith Robinson-Valéry

sable désormais...

Excitant et magnifique."

• LES EDITIONS HARPO (les jugements portés sur les ambi-tions scientifiques de Valéry), Si-verte, fonctionnant sur le principe mon Lantieri (la philosophie), Damel Montote (le Moi selon Valéry), Nicole Celeyrette (la psychanalyse et le cas Valéry), Huguette Laurenti (Valéry à la scène). Publiée par Gunther Narr Verlag), Tübingen et Jean-Michel Place, Paris, la revue a pour adresse : Wolfgang Leiner, 67, avenue Parmentier, 75011 Paris, et Wilhelmstrasse 50, D. 7400 Tübingen.

• UN COLLOQUE SUR LA POÈSIE DE PHILIPPE JAC-COTTET se tiendra le vendredi 25 janvier après-midi et le samedi 26 toute la journée, à l'université Paris-VII, 2, place Jussieu, 75005 Paris. (Pour toute information, téléphoner le matin au 336-25-25, poste 57-80.)

• UN DOUBLE PRIX LITTE-RAIRE, le Ritz Paris Hemingway Award, doté de 150 000 dollars, rient d'être créé.

# LA VIE LITTÉRAIRE

Mazarine

dans le giron

de Fayard

Claude Durand, PDG de Fayard, prend désormais la gérance des Editions Mazarine. Cette filiale à 100 % d'Hachette, créée en 1978 par Jean-Etienne Cohen-Seat, se trouvait sans direction depuis que son fondateur avait quitté le groupe en mai demier. Dès le printemps, elle s'installera dans les locaux de Fayard, rue des Saints-Pères, tout en restant une structure autonome de quatre à cinq personnes. Olivier Cohen assurera la direction littéraire de Mazarine qui publiera trente à trente-cinq titres par an et jusqu'à la cinquantaine d'ici à trois ans. Son objectif: 60 % à 70 % de textes de fiction. le reste étant des essais ou

des documents. Claude Durand veut faire de Mazarine un instrument de prospec tion à long terme de nouveaux écrivains. Il envisage de créer une sorte de laboratoire de recherche, à l'exemple de ce qu'avait été au Seuil la revue Ecrire et qui avait fait connaître nombre d'écrivains au talent aujourd'hui consacré. Chaque cahier de la revue publisit des textes courts de trois ou quatre auteurs qui accordaient un droit de préférence à l'éditeur sur leurs prochains livres. C'est sur la viabilité d'une formule similaire que s'interroge Claude Durand.

Quant à la maison Fayard, elle éditera, dès le printemps, à raison de cinq à huit titres par an, les ouvrages de la Fondation Saint-Simon créée par des entreprises et des personnalités et animée par son président, François Furet, ainsi que par Alain Minc et Pierre Rosarvallon. Les deux premiers livres de cette série, qui veut apporter des réflexions approfondies au débat nolitique et social, porteront sur le corporatisme et le terrorisme.

« Folio » élargit

sa gamme

Antoine Gallimard, qui dirige le secteur proche de Gallimard, élargit

Patrouné par le suitan Hassanal Bolkiah, de Brunéi (suitanat du nord de Bornéo, ancien protectorat 1971), il récompensera chaque année « un ouvrage écrit dans l'esprit des œuvres d'Ernest Hemingway » ainsi qu' « une institu-tion ou une organisation qui pourtion ou une organisation qui pour-suit l'étude et l'œuvre de l'écri-

79倍 >. Le prix décerné au roman est onvert aux anteurs de toutes natio-nalités, publiés en anglais. D'un montant de 50 000 dollars, il sera couromé par un jury présidé par pierre Salinger et qui est composé notamment de Jean d'Ormesson, Lucien Bodard, Philippe Labro, William Styron, Mario Vargas Llosa, James Dickey, etc.

Le restant de la somme (100 000 dollars) sera donné à des institutions ou à des étudiants choisis par le bureau du prix (com-posé de Jack Hemingway et de son frère Putrick, et de M. Al Fayed, propriétaire du Ritz). Les deux prix seront proclamés le 29 mars prochain à l'hôtel Ritz.

• A L'OCCASION DE LA PUBLICATION AUX ÉDITIONS EDI DU LIVRE « LES BANNIS DE HITLER», Accueil et intte des émigrés allemands en France (1972) 1440 | Ministre Proposition | (1933-1940), la librairie Le Roi des Ambies organise une rencontre avec les auteurs : Gilbert Radia, Jean-Baptiste Joly, Jean-Philippe Mathiea, Jacques Onnès, Jean-Michel Palmier, Hélène Roussel, 159 Ms, bosievard du Mostpar-nasse, 75006 Paris, le mardi 22 janvier à 19 h 30.

• L'ACADÉMIE NATIOo L'ACADEMIE NATIONALE DE REIMS a décerné son
Grand Prix d'histoire (fondation
Maurice-Payard) an chanoine
Michel Veissière, pour sa thèse
d'Etat: «Guillaume Briconnet, évêque de Meaux (1470-1534), contribution à la connaissance de la préréforme française ». Ce prix, d'une
valeur de 15 000 francs, est attribué
tous les deux ans. tous les deux aus.

• LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE POUR ENFANTS/IA DU LIVRE POUR ENFANTS/la joie par les livres (8, rue Saint-Bon, 75004 Paris, Tél.: 887-61-95) sera, par manque de personnel, provisoi-rement ferusé an public les mardis et jendis à partir du 21 janvier 1985. Il restera ouvert les hundis, morcrodis et vendredis de 10 heures

• ERRATUM. - DANS L'ANNONCE CONCERNANT . LES SOIRÉES DES REVUES . (« le Monde des livres » du 12 jan-vier), la soirée du samedi 26, avec Marc Saporta et Catherine Riboit, est consacrée à la revue l'Arc (qui réside dans les Alpes-de-Haute-

Celle-ci, qui ne publizit que des textes de fiction romanesque ou des oièces de théâtre, va accueillir des

essais, des études historiques et des documents. La série « Folio / Essais » publiera, dès le 23 janvier, deux inédits : Propos sur les pouvoirs, d'Alain, et les Conférences de Borgès ainsi que des ouvrages provenant du fonds de la collection « Idées », qui disparaît. Ces livres seront vendus entre 23 F et 40 f. Toutefois, une collection « Domino », dirigée par François Erval, accueillera des essais inédits au format de la collection « Tel » ou « L'imaginaire », entre le « poche » et l'édition courante, à raison d'une

douzaine de titres par an. En mars, une série « Folio/Histoire > rééditera des ouvrages importants comme le Dimanche de Bouvines, de Duby, l'Affaire Cailtaux, de Jean-Denis Bredin. La République se meurt, de Michel Winock, l'Ancien Régime et la Révolution, de Tocqueville, etc.

Enfin, une série € Folio/Actuel » publiera à l'automne prochain des ouvrages politiques, des documents, des études consacrées à la société contemporaine.

La géométrie

du hasard

La base du calcul des probabilités repose sur la correspondance échangée à partir de 1654 entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat sur les jeux de hasard.

Cette correspondance est connue, mais elle n'avait jamais été rassemblée. Cette lacune est comblée par la publication par les Cahiers de Fontenay de la Correspondance de Blaise Pascal et Pierre de Fermat avec, en sous-titre, la Géométrie du hasard ou le Début du calcul des probabilités.

Les auteurs, Pierre-José About, inspecteur général de l'instruction publique, et Michel Boy, professeur de lettres supérieures, la complètent par la correspondance « indirecte », entre amis communs, comme Pierre de Carcavi ou Huygens, qui devait y puiser le premier traité complet des probabilités publié en 1657, et comblent les trous » par des calculs de type

XVIII siècle. Ainsi est reconstituée, pour la première fois, une tranche de l'his-

toire des mathématiques. Le point de départ de cette l'aveu même de Pascal, au chevalier de Méré, qui lui avait soumis deux questions :

La première consistait à savoir en combien de coups on avait au jeu de dés intérêt à parier amener telle figure qu'on voudra, le double six par exemple.

cart de la mise qui doit revenir à chaque joueur lorsque, d'un commun accord, ils décident d'arrêter le jeu avant son terme naturel.

ROGER BÉCRIAUX.

La seconde était de déterminer la

**★ LES CAHIERS DE FONTE-**NAY, Nº 32. - LA CORRESPON-DANCE DE BLAISE PASCAL ET DE PIERRE DE FERMAT. -LA GÉOMÉTRIE DU HASARD DES PROBABILITÉS. - ENS Fontenay-aux-Roses.

Maurice Roche

et la petite reine

Maurice Roche sime Monteverdi et Cranach. Il ne crache pas non plus sur le vélo. La revue Zéro limite (BP 23, 74170 Saint-Gervais; le numéro 45 F, abonnement quatre numéros : 100 F) publie dans son numéro 14/15, avec des textes de Gérard Arseguel et Joseph Gugliemi, un inédit de Roche, l'intello de la petite reine.

It y célèbre la mémoire d'un coureur cycliste illustre, « un champion de renommée mondisle », surnommé « le Chrono ». Tacticien, ne laissant rien au hasard, il connut une baisse de forme et dut « raccrocher ». Il devint funambule à bicvclette et mourut chez son médecin sur una salle de vélo ergométrique.

Cette fable qui remet les pendules à l'heure de l'absurde, en détournant les expressions des journalistes sportifs, s'achève sur une pointe funèbre qui ne surprend pas, venant de l'auteur de Camarla)de (Arthaud) ; « Le Chrono ne faillit pas à l'adage « Les morts vont vite ». Là aussi, il fit un « temps » — très court, aussi court que l'éternel oubli. Selon ses dernières volontés... il fut incinéré, et, après crémation, l'on recueillit quelques grammes de ses cendres — équivalant à trois minutes d'écoulement dans un sablier. » - R. S.

Une librairie sur roues

en Picardie

« Roue Livre », une camionnette chargée de deux mille livres pour enfants, sillonne depuis le mois de septembre la campagne picarde, d'école rurale en collège, de lycée en marché. Bientôt, elle espère entrer dans les entreprises et les

Une jeune institutrice en congé de disponibilité, Dominique Coffin, pilote la camionnette et guide les jeunes lecteurs dans leur choix. C'est la librairie amiénoise Kezako, de Jean-François Allègre, qui a pris l'initiative de mettre des livres sur quatre roues, afin de répondre au

besoin de lecture des plus jeunes, surtout en milieu rural. Ainsi, pendant six demi-journées par semaine, Dominique Coffin présente, avec des animations, les livres aux parents, aux enseignants et aux

Prolongeant l'action de la Bibliothèque centrale de prêt avec ses bibliobus, l'operation « Roue Livre » a obtenu un soutien sans réticence

du ministère de la culture. La librairie Kézako a obtenu aussi le concours du Crédit agricole et l'appui de l'éducation nationale, notamment des responsables des centres de documentation et d'information des collèges et des bibliothèques-centres documen-

MICHEL CURIE.

Romans policiers

# Le flegme de Frederick Forsyth

 « Un mercenaire de la plume, » Cette image de baroudeur macho colle à la peau de Frederick Forsyth depuis Chacal. Dans le taxi qui nous conduit de la Maison de la radio à l'hôtel de Crillon il est quelques heures à Paris pour le lancement de son dernier livre, le Quatrième Protocole, - Forsyth ne ressemble pas vraiment à sa légende. Assez mince, en pantalon clair et mocassins, bronze, il est

surtout remarquable par son flegme. Je lui demande, quai de Passy, si, après d'autres spécialistes britanniques de l'espionnage, il a aussi touché au truc, comme mercenaire ou agent. « Non. J'étais journaliste chez Reuter et j'ai beaucoup voyagé. On a exagéré le rôle des écrivains anglais dans la guerre secrète, depuis l'époque de Buchan. Graham Greene a travaillé au SIS, en 1941, sous les ordres de Kim Philby. Bernard Newman... Mais Le Carré était seulement consul à Hambourg, Le plus calé, ce fut lan Fleming, qui fit partie du BSC, un réseau ultra-

Forsyth me dit, à l'entrée de la rue Royale, pourquoi il a mis Philby au centre du Quatrième Protocole. « Il est fascinant. Vieux et malade, il survit avec l'espoir absurde de rentrer en Angleterre et d'y mourir. On m'a raconté qu'il se fait envoyer des vidéocassettes de nos grands matchs de cricket. » Le Quatrième protocole ressemble à ces poupée russes qui s'emboîtent l'une dans l'autre. L'action se déroule en 1987, avant les prochaînes élections anglaises. Contre le KGB, la direction soviétique met en route un plan diabolique de déstabilisation du Royaume-Uni, en manipulant l'aile gauche du Parti travailliste. On s'amuse en lisant cette histoire superbement menée qui, à force de détails vrais, finit par avoir presque la vraisemblance d'un reportage.

Faut-il prendre au sérieux le « message » de Forsyth ? Devant le Crillon, il conclut : « Mon livre a parfois choqué à Londres. En attendant 1987, je travaille à son adaptation. Quand le film sortira, avec Michael Caine dans le rôle principal, on verra bien si i'ai fantasmé ou non. » (Le Quatrième Protocole, de Frederick Forsyth, traduit de l'anglais par F. et G. Casarii, Albin Michel, 404 pages,

 Len Deighton, depuis Ipcress, danger immédiat, a per progressivement la main. Sous les traits un peu mous de Michael Caine, Harry Palmer, son héros (des lunettes, du ventre), faisait la nique à James Bond. Insolent, anar, il n'était jamais dupe de sa mission. Avec Bernard Samson, qu'il introduit dans le Réseau Brahms, Deighton tente de nous refaire le coup : le lecteur doit devenir un complice intelligent et cynique. Cette méthode a troo servi. L'intrigue embrouillée du Réseau Brahms est un tissu des clichés du désenchantement. On lira quand même ce roman, où Samson va récupérer à Berlin-Est un agent en train de flancher, pour les digressions nonchalantes destinées à remplir des trous ou des manques. Meilleur écrivain que Forsyth, Deighton ne croit plus à grand-chose, pas même à ce qui devrait nous prendre à la gorge. (Le Réseau Brahms, de Len Deighton, traduit de l'anglais par Sara Oudin, Robert Laffont, 310 pages, 80 F.)

• Chester Himes est mort il y a quelques mois, après des années de silence. Il laissait deux grandes figures du roman noir vraiment « noir », – Ed Cercueil Johnson et Fossoyeur Jones, les flics de Harlem, dont six aventures ont été publiées par la Série Noire, Plan B. écrit en 1969 et traduit tardivement, est repris par ✓ Points/Roman ». Le livre s'ouvre sur une dispute entre T-Bone. un maquereau, et Tang, sa « régulière ». T-Bone poignarde Tang. Cercueil et Fossoyeur, qui patrouillent, interviennent au chapitre 2, puis disparaissent durant un long retour en arrière, jusqu'au dixneuvième siècle, en Alabama. Esclaves, cadavres, crimes, furie et racisme. On revient ensuite au présent. Fossoyeur et Cercueil traquent alors le responsable d'un projet diabolique, le Plan B (B comme Black) et, finalement, sont tués. Himes les a expédiés en beauté, avant de les rejoindre dans les verts pâturages. (Plan B, de Chester Himes, traduit de l'anglais par Hélène Devaux-Minié, Points/Roman >, Seuil, 210 pages.)

**POLONAIS** 

et livres français

sur la Pologne

# EE LIBRATTES.

...expositions, signatures, conferences...

A l'occasion de la parution de «LE MIROIR QUI REVIENT» 🛃

Rencontre avec Alain ROBBE-GRILLET à la LIBRAIRIE TSCHANN

le jeudi 17 janvier de 18 h 30 à 20 h 30 la LIBRAIRIE BLEU 16, rue de Montreuil 75011 Paris

le samedi 19 janvier

de 17<u>.</u>à 19 h

l'Europe de l'Est Catalogues sur demande LIBELLA 12, rue Saint-Louis-en-l'Ile, PARIS-4



هكذا من الأصل

# Les écrivains

# Ce vieux complice

La Félicité de Flaubert invente la Havane un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer. Fumer : ne rien faire, laisser consumer la cigarette, comme on regarde le sablier, découper pour rien un petit morceau de temps pur de toute contrainte. S'occuper à quelque chose qui n'est

Fumer, ce geste absurde. Concentration et rêverie, travail et pause, geste convivial et solitaire, on a tout dit, tout expliqué. Et peut-être pour cela même, le tabac, vieux complice de l'écriture et du temps, garde son secret. On ne sait pas pourquoi on fume. Seuls le savent ceux qui ne fument pas, peut-être ceux qui ne fument plus. Leurs raisons ne peuvent être que bien suspectes.

Une psychanalyste, Odile Lisourne, vient de publier un essai sur le Grand Fumeur et sa passion (voir l'article de Roger-Pol Droit). De leur côté, poètes et écrivains ont chanté ou brocardé cette même passion. Les poètes ont dit l'évasion, le voyage, les nuages, l'apaisement des chagrins, la cigarette compagne et opium, l'instant où l'herbe se fait cendre, tandis que la sensation trouve ses mots. Chez les prosateurs, l'affaire est plus complexe. Les plus beaux récits ont trait au manque. Ou aux débuts : la première cigarette, l'initiatrice. Ou à la cure, à la volonté de s'arrêter : on pense à ces innombrables dernières cigarettes racontées avec une cruauté narquoise par Italo Svevo dans la Conscience de Zeno.

La cigarette, carrefour de tous les paradoxes, inspire davantage l'écriture que des commentaires à son propos. D'elle, en effet, tout peut être dit et son contraire. Qu'elle est volonté de vivre l'instant pleinement et qu'elle en détourne. Qu'elle est éloge de la transparence, de la clarté, de l'essence révélée, et qu'elle obscurcit l'horizon. Qu'elle est temps arraché et temps perdu. Qu'elle lie aux autres et qu'elle isole. Elle est bonne et mauvaise, sensuelle et cérébrale, populaire et aristocratique, phallique et sans cesse assimilée à la femme. Elle aide à penser et engourdit les facultés, aide à vivre et tue. Ils ont tout écrit, ses détracteurs, ses amoureux. Leurs meilleurs textes, au fond, parlent un peu d'autre chose. Ce qui rapproche encore, s'il en était besoin, l'acte de fumer et celui d'écrire. Il est question ici, comme le note fort justement Jean Grenier dans la Vie quotidienne, de cet inévitable besoin de sacré qui agite les êtres humains, entre spleen et idéal.

GENEYIÈVE BRISAC.



# Un soupçon d'éternité

É ne sais pas si les gens de pour être plus commanquent. Je connais des médecins qui fument et aussi des écrivains, mais, sans pouvoir les démes conclusions : l'usage du ta-

lettres fument davantage limitent la pratique de ce poison. blier que le fumeur doit disposer le parvis, ma main fouille mes ou moins que les gens de Ni un coiffeur ni un dentiste d'une main superflue qu'il est li- poches à la recherche du paquet robe, les gens de maison, les gen- n'officieront cigarette au bec. Un bre de consacrer au tabac. Or nécessaire. Quand je marche en avocat ne peut pas plaider enve- l'écrivain dispose de cette licence plein air, je ne fume pas non plet, les gens. Les statistiques me loppé dans un tourbillon de fumée, ni le président l'écouter derrière sa pipe. Le savoir-vivre s'impose; en d'autres cas, c'est le montrer, je propose tout de suite savoir-faire qui refuse à un chirurgien, à un relieur ou à un bac n'est pas plus lié à l'écriture sculpteur ou à qui manœuvre un marteau-piqueur, le pouvoir de

puisqu'il n'a besoin que de quelques doigts pour tenir son stylo et que, taperait-il à la machine, il peut jouir de la compagnie d'une cigarette qui, allongée dans le cendrier, effile son nuage «gouacheux» et transparent en attendant que l'auteur, parce qu'il se relit, qu'il cherche un mot, qu'il mesure un projet, la saisisse pour la porter à ses lèvres. Il a besoin d'elle non parce qu'elle ini procure l'inspiration, mais parce qu'absente elle détournerait son attention vers un manque.

Ma première cigarette, je ne l'ai pas fumée pour écrire. Nous étions trois garçons qui avions décidé de franchir un cap. Nous descendîmes de bicyclette et nous assimes à l'abri d'une haie: La cigarette, chipée à l'un de pos pères, fut difficile à allumer parce que nous ignorions qu'il convenait d'aspirer au moment même où la flamme caressait le tabac. Nous tirâmes enfin quelphe...), ont des pratiques et un ques bouffées pénibles qui nous imaginaire probablement diffé- permettaient de passer à l'âge adulte. Mais de création litté-

> Je sume sans arrêt en travaillant, parce que je fume tout le temps. La création romanesque réfléchissant, mais ma réflexion porte indifféremment sur le chapitre que je termine ou sur le restaurant que je choisirai pour dîner. Quand on a derrière soi un demi-siècle de pratique tabagique (les Mauriciens, sans y voir malice, intitulent «tabagie» leur bureaux de tabac), on fume comme on respire, sous l'effet d'un besoin qui ne se donne pas la peine d'être conscient ni de fournir du plaisir. Il est vrai que certaines circonstances me libèrent. Je n'éprouve pas l'envie de fumer au théatre ni dans une église, mais elle doit me guetter silencieuse-

Il est vrai que certains métiers déguster la nicotine. Ne pas ou ment puisque, à l'entracte ou sur plus, mais que je m'arrête, que je m'assoie sur un rocher au bord d'un névé ou sur le banc d'une avenue parisienne, la cigarette surgit entre mes doigts comme entre ceux d'un prestidigitateur. Il semble que ce soit la marche active qui s'oppose à la fumée, car si je déambule dans ma chambre les mégots s'accumulent dans le cendrier. Il est probable que la cigarette n'est pas la sœur

134

14.5

-

神经 章

A 100 PM

W 130

16:50 -

20 M

Sr 75 1

1000

Property 32

-

4.2

45.74

· K () 22

120

W # 188

36.22

The Sea

THE WAR

1 miles

CELLIZ. Z

7

uran di

in and

14 000

and the

# 1

4 4 1 to 2

THE S

254 😅

À.

-

No and the second

The state of the s

Berger of the commence of the street

William Company of the E

2000年 1000年 1000年 1200年 1200年

All for an arm to be Walanda ja est.

多数ないのでき 産

17.00 E 18.00

14.7

BANGAN TO THE LARGE

The course of the ground

Sacrette mener to me

The second section

Market with a training

Administration of the

A Contract of the second

\$18. W 18 1 1 1 201 82

State of the State

The Land Maria

STATE OF THE STATE

A STATE OF THE PARTY OF

district to the second

Andreas are more avec

that grand tore mater.

The state of the state of

A the same of the

A PORTOR OF STREET

Bills Charles of These

The same of the sa

The Carlot of The Same

A lateral contract de

A STATE OF

The Proof of the Controls

A Print of the second

And the second

And the second second second

A STATE OF THE STA

The same of the sa

the said of the said

The second second

The state of theme day.

The state of the consideration of the constant of the constant

a facto a factor.

or or the fall of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The Contract of

Colonia da la mare

STATE OF THE STATE

de l'action. Henri Rochefort proclamait son dégoût pour ceux qui mettaient des seuilles pourries. dans leurs bouches. Me dégoûtent ceux qui ont besoin de partager une inclination pour la comprendre on l'imaginer. On est bien sûr en droit de me tenir ce langage: « Ne devriez-vous pas regretter votre première cigarette, celle qui a entraîné toutes les autres, puisque vous reconnaissez vous-même qu'elles n'ont pas servi votre écriture et que vous ne tirez aucune volupté de leur tyrannie? » Peut-être faut-il en effet que j'adoucisse mon verdict et que je reconnaisse au tabac le pouvoir d'une illusion bienfaisante que Claude Martine dans Trois Fois C (1) a parfaitement énoncée : «Un fallacieux produit de remplacement universel. » l'ajouterai un détail qui est pour moi d'importance. Il concerne l'instant où la cigarette prend feu, nouvezu rêve qui va vivre une dizaine de minutes avec sérénité. Et encore sa mort n'en sera-t-elle pas une, puisque, pareille à elle-même, aussitôt après, elle renaîtra de ses cendres. Disons qu'un soupçon d'éternité se mêle à l'odeur du tabac, que l'on soit écrivain ou non. JACQUES LAURENT.

# Les cigarettes et l'inconscient

tabac de côté. Certes, le tabagisme n'est pas un motif pour lequel on consulte un analyste. Il en serait même rarement question sur les divans. Freud. pour sa part, n'en a pas dit grand-chose. Il fumait pourtant jusqu'à vingt cigares par jour, et son interminable cancer à la máchoire n'y a rien changé.

Curieux oubli. Etrange silence. Car les grands fumeurs sont pris dans un mécanisme qui les gêne, les satisfait et les fait souffrir à la fois, et qui, à l'évidence, n'est pas purement physiologique. Point n'est besoin d'être grand clerc en psychanalyse pour entrevoir que toute une symbolique inconsciente accompagne ces petits objets allongés qu'on allume, consume, agrippe, aspire, écrase... en des gestes où s'intriquent l'anodin, le machinal, le plaisir de l'instant et l'angoisse diffuse d'en mourir.

Odile Lesourne s'est attaquée à l'analyse de cette habitude presque inexplorée. S'appayant sur le matériel fourni par des entreprises menées avec des bale des attitudes envers le tabac pour l'acclimater en soi progressi-

A psychanalyse avait chez les jeunes, chez les grands vement, en se croyant incons- du moi , comme le souligne la cessé de fumer. Une analyse plus fouillée de quatre cas individuels débouche sur une longue recherche des multiples faces cachées de l'acte de fumer.

Maîtriser la mort

De ce travail, intéressant et minutieux, se dégagent deux résultats principaux. D'une part, l'extrême polyvalence psychique du tabagisme, qui s'inscrit aussi bien dans une problématique orale que dans une problématique anale ou phallique. Voilà qui atteste que nos gestes les plus ordinaires se révèlent aussi touffus et chargés de sens qu'un rève ou un mythe. Il apparaît d'autre part - c'est la conclusion d'Odile Lesourne - que le fumeur a · un pied dans le passé, un pied dans l'actuel » : il répète. par ses gestes réels du présent, des expériences anciennes et traumatisantes qui sont à la racine de la vie psychique, afin de les conjurer. Fumer serait ensants et des adultes, elle comme un jeu qui viendrait esquisse une interprétation glo-mimer la mort pour la maîtriser.

jusqu'à présent laissé le fumeurs et chez ceux qui ont ciemment le plus fort. Abandonner le tabac supposerait de se savoir vraiment mortel, et d'en finir avec ce fantasme de toutepuissance...

Ces brèves indications ne rendent compte que très imparfaitement d'un travail d'élaboration théorique qui emprunte aussi bien à Freud qu'à Winnicott, et renouvelle la notion de - clivage

(Publicité) -

GRATUIT! Salut les bouquins! le nouveau mensuel qui fait gagner des livres à ses lecteurs, vous invite le samedi 19 janvier, à 10 heures le matin, au Théâtre du Musée Grévin, 10, bd Montmartre. Vous y rencontrerez des écrivains, vous écouterez de la musique classique, et vous verrez des extraits de Carmen Cru, la BD adaptée au Théatre du Tourtour, la BD rendue célèbre par Fluide Glacial.

Une matinée mise en scène par Jean-Paul Clé-

Venez, c'est gratuit

On pourrait, malgré tout, faire grief à Odile Lesourne de quelques formules sans nuances

préface de Jean Laplanche.

(telles que • personne n'aime ses premières cigarettes »), et lui reprocher d'avoir centré toute son étude sur les fumeurs de cigarettes, alors que les fumeurs de pipe, de cigare (ou le polymorrents. A l'intérieur du seul univers des cigarettomanes, il me raire, point. semble que l'auteur, en privilégiant le gestuel du fumeur, a peut-être trop négligé la relation au souffle, à l'air, à la respira- n'y entre pour rien. Je fume en tion, mise en jeu par ceux qui inhalent la sumée.

Quoi qu'il en soit, le Grand Fumeur et sa passion est une lecture plaisante et instructive, un bon essai de psychanalyse appliquée, sans fioritures ni effets de mode. Ce n'est pas si fréquent.

ROGER-POL DROIT,

\* LE CRAND FUMEUR ET SA PASSION, d'Odile Lesouthe. Sous la direction et avec une préface de Jean Laplanche. PUF, coll. Voix nouvelles en psychanalyse », 236 p., 125 F.

(1) Claude Martine, Trols Fois C, ard. L'un des trois C est la cigarette, dont l'anteur tente de se délivrer. Calle Service to the service to The second second second 

# et le tabac

# Petite anthologie

# Le grand vide

Ne pas fumer est un grand vide, dans la vie. On est obligé de pas lusqu'au bout.

SAINTE-BEUVE.

# Déguster une semme en plein air

Si l'on pouvait se procurer une femme aussi facilement qu'un verre de gin ou un paquet de Gauloises, et si l'on avait le loisir, comme l'alcool ou la cigarette, de la déguster en plein air sans être obligé de l'enfermer dans une chambre sale et pas appétissants, ne et l'intoxication disparaîtraient promptement ou retrouveraient à tout le moins des proportions acceptables.

# Le cimetière des bonnes résolutions

m'assaille : peut-être n'ai-je tant aimé le tabac que pour pouvoir rejeter sur lui le faute de mon incapacité. Qui sait si, ces fumer, je serais devenu l'homme idéal et fort que j'espérais ? Ce fut paut-être ce doute qui me clous à mon vice : c'est une facon commode de vivre que de se croire grand d'une grandeur latente. Je hasarde cette hypothèse pour expliquer ma faiblesse juvénile, mais sans une ferme conviction. A présent que je suis vieux et que pernonne n'exige rien de moi, je vais toujours de cigarettes en bonnes résolutions et de bonnes résolutions en cigarettes. A quoi riment aujourd'hui ces résolutions ? Comme le vieil hygiéniste que décrit Goldoni, voudrais je mourir bien portant après avoir vécu melade (...) ?

J'estime qu'une cigarette a une saveur plus intense quand c'est la dernière. Toutes les autres ont aussi leur saveur particuière, mais moins intense. La saveur que prend la dernière lui vient du sentiment qu'on a d'une victoire sur soi-même et de l'espoir d'un avenir prochain de force et de santé. Les autres ont leur importance, parce qu'en les allumant on affirme sa liberté, et l'avenir de force et de santé demeure, mais s'éloigne un peu.

> ITALO SVEVO. (La Conscience de Zeno. « Folio ».)

# « Hôtel »

Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages L'allume au feu du jour ma cigarette le ne veux pas travailler le veux fumer

> **GUILLAUME APOLLINAIRE** (Poèmes divers, - La Pléiade », Gallimard, 1965.)

# «La pipe au poète»

Je suis la Pipe d'un poète Sa nourrice, et : i'endors sa Bêta

Quand ses chimères éborgnées Viennent se heurter à son front, Je furne... Et kië, dans son plafond Ne peut plus voir les araignées.

Je kui fais un ciel, des nueges La mer, la désert, des mirages; - It laisse errer tà son ceil mort...

Et, quand lourde devient la nue, Il croit voir une ombre connue. Et je sens mon tuyau gu'il mord..

Un autre tourbillon délie Son âme, son carcan, sa vie ! ... Et je me sens m'éteindre. - Il dort -

Dors encor : la Bête est calmée File ton rêve jusqu'au bout... Mon Pauvre!... la fumée est tout.

S'il est vrai que tout est fumée TRISTAN CORBIÈRE (Les Amours jaunes Œuvres complètes, « La Pléiade ».)

# C'est le monde entier qui brûle

Il y a quelques années, je fus amené à décider de ne plus fumer La débet fut rude et, à la vérité, je ne me souciais pas tant du *goût* du tabac que j'allais perdre que du sens de l'acte de fumer. Toute une cristallisation s'était faite : je fumais au spectacle, le matin en travaillant, le soir après dîner, et il me sembleit qu'en cessant de fumer j'allais ôter son intérêt au spectacle, se saveur au repas du soir, sa fraîche vivacité au travail du matin. Quel que dût être l'événement inattendu qui frapperait mes yeux, il me semblait qu'il était fondamentalement appauvri dès lors que je ne pouvais plus l'accueillir en fumant. Etre-susceptible-d'être-ren-contré-par-moi-fumant : telle était la qualité concrète qui s'était épandue universellement sur les choses. Il me semblait que j'allais la leur arracher et que, au milieu de cet appauvrissement universel, il valait un peu moins la peine de vivre. Or, fumer est une réaction appropriative destructrice. Le tabac est un symbole de l'être «approprié», puisqu'il est détruit sur le rythme de mon souffie per une manière de «destruction continuée», qu'il passe en moi et que son changement en moi-même se manifeste symboliquement par la transformation du solide consumé en fumée. La kaison du paysage vu en furnant à ce petit secrifice crématoire était telle, nous venons de le voir, que celui-ci était comme le symbole de celui-là. Cela signifie donc que la réaction d'appropriation destructrice du tabac valait symboliquement pour une destruction appropriative du monde entier. A travers le tabac que je fumais, c'était le monde qui brûleit, qui se fumait, qui se résorbeit en vapeur pour rentrer en

JEAN-PAUL SARTRE.

# Du feu ou de l'encre

J'ai l'impression que quelque chose est en défaut. J'ai ma cigarette aux doigts de la gauche, et mon stylo dans la droite. J'ai constaté tout à l'heure que mon stylo était vide. Je veux écrire, je pense qu'il est vide. Je songe aussitôt à autre chose et, quand je reviens à ce que j'allais faire, je pense que ma cigarette doit être éteinte. Mais non. Et c'est le stylo vide qui est la vérité. Donc, dans l'interstice, j'ai gardé souvenir d'une imperfection, d'une lacune et quand je reviens à mon affaire, je précise ce manque en l'attribuant à la cigarette. Je manque de quelque chose et il y a dans mes mains ce qui demande du feu et ce qui demande de l'encre. Donc le vide a pris au hasard ce qu'il fallait pour se définir. C'est là tout le

PAUL VALERY.

# AUTOBIOGRAPHIE

# Le retour au bercail de Philippe Sollers

(Suite de la page 13.)

Ils ont payé, les Diamant. « Comme s'ils avaient expié en réalité très vite cette mise en scène exhibant leur réussite sous l'œil implacable du Dieu jaloux. Cette sorte d'innocence absurde incestueuse, étalée devant tous. »

L'éloge de ce monde ancien, évoqué comme un âge d'or, de cette bourgeoisie libérale façonnée par son anglophilie et la douceur de cette terre de vins, donne au livre ses plus belles pages. Portrait du joueur ne se réduit pourtant pas à cette épopée familiale renversée qui court, comme un fil conducteur, se montrant, se cachant, dans le tissage serré des éléments disparates dont se compose une vie, la vie. Car c'est sa vie présente et son passé que Sollers entrecroise. Une autobiographie se greffe sur un journal.

A cette autobiographie, rien ne manque : les ancêtres, le père, la mère, les sœurs du narrateur, dont cette Laure bien-aimée avec laquelle l'intimité était la plus grande, et ce grand-père maternel qui dominait toute la famille : un joueur lui aussi, passionné de courses, d'escrime et de cartes. Voilà l'enfance choyée et maladive ; les études au lycée de Bordeaux, puis chez les jésuites, à Versailles; la réforme obtenue au moment du service militaire, en simulant une maladie mentale pour éviter l'Aigérie; les années passées aux Editions du Seuil, qui nous valent du fondateur un de ces portraits méchants qui ont fait le sel et le scandale de Femmes, mais qui sont beaucoup moins nombreux dans ce second roman; enfin, le mariage avec une Américaine, la naissance d'une fille...

Bizarrement, sur ces deux derniers faits, la réalité se fausse, jetant le soupçon sur une confession où l'auteur, bravant tout et même le ridicule, livre aussi sa vie sexuelle. Celle qu'on ne dit mélange constant de termes et de Philippe Sollers, Gallimard, jamais dans sa vérité, prétend-il, d'inventions scientifiques avec les 314 p. 87 F.

libérés. Si bien que la littérature telle qu'elle a été écrite ne reflète rien de cet envers de l'histoire, de « cette végétation profonde des têtes, des muscles, des échos ». Seuls Sade... et aujourd'hui Sollers enregistrent cette • bande sexuelle furtive ».

Sophie est sa principale partenaire. Elle a vingt-huit ans, elle est médecin à Genève, où elle vit avec son mari; elle porte des lunettes, son maintien est timide et réservé. On ne la remarquerait pas autant que Joan, cette journaliste belle comme une image de mode, qui fait aussi partie des conquêtes de l'auteur. Sophie vient toutes les semaines à Paris le retrouver pour des ébats minutieusement décrits et, chose curieuse, décrits par elle à l'avance dans des lettres qui fixent le programme des réjouissances. Au premier tiers du livre, Sollers dépose sa petite bombe: les quatorze lettres de Sophie, qui, par la précision crue et nue des mots et des gestes, volatilisent le charme indiscret de la précédente bourgeoisie.

Sur cette gymnastique érotique plus agressive que convaincante, s'échafaude une théorie de l'amour, fondée sur le pur plaisir des corps, débarrassé et comme purifié de la romantique et fausse union des cœurs. Dans un monde où tout s'uniformise, se manipule, se conditionne, Sollers nous donne le sexe et l'écriture comme des voies d'accès au plus intime de soi, là où la mémoire vous ramène à l'enfance, là où s'opère un détachement qui libère des vicissitudes, de l'angoisse, et même de la crainte de la mort.

On pourra violemment rejeter ce livre, excessif et fracassant dans sa surabondance, juger arbitraires ou biscornues ses théories. On pourra s'étonner de ce

même si nous affirmons être mots et les choses de la réalité la plus charnelle et la plus familière, de ce va-et-vient entre l'informatique et la maturation du vin. L'art de Sollers réside dans ces chocs et ces oppositions. Car il s'agit bien d'art et de litté-

> On pourra accuser de prétention un homme qui, se peignant lui-même, se donne en modèle au genre humain et comme le détenteur d'une vérité à transmettre. Mais prendre Portrait du joueur à la légère ou à la rigolade serait à mon avis une erreur. Le livre est souvent drôle, il n'est pas toujours facile, il lui arrive d'être ennuyeux, mais sa richesse et son originalité ramènent toujours à lui. Il choque, il déconcerte, il égare, il séduit. Je voudrais, comme exemple

> de sa séduction, citer cette scène musicale du Rosaire qui se passe dans une église de Venise où le narrateur se rend souvent. Ce sont des bonnes sœurs qui la jouent. Ecoutez-la: « Elles en ont pour des siècles, silhouettes anonymes, anonymement remplatées, une voix venant remplacer une autre voix éteinte, comme un cierge est rallumé par une autre main aussi passagère que la précédente, tous les jours, deux fois par jour, répétition chaque fois unique, avec sa cargaison de morts, de souvenirs pour les morts, de prières pour les malades et les agonisants, de bébés vagissant, de femmes enceintes, de vieilles femmes et puis de trois ou quatre types perdus là-dedans, on se demande toujours pourquoi et comment. »

Portrait du joueur est une œuvre comique, pornographique, journalistique, poétique, philoso-phique, religieuse. Ça vous donne une idée de son foisonnement baroque, non?

JACQUELINE PIATIER. \* PORTRAIT DU JOUEUR.

# Lévy

**Prix Médicis** 

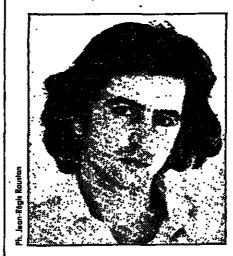

Le Diable en tête

250.000 EXEMPLAIRES

GRASSET



عكذا من الأصل

# • LETTRES ÉTRANGÈRES

A culture japonaise n'a jamais développé une philosophie systématique au sens occidental du terme », explique dans son entretien avec Philippe Pons un grand connaisseur de la littérature japonaise et de la culture occidentale, M. Shuichi Kato. D'où le rôle prépondérant de la littérature et de l'écrivain dans cette civilisation. Littérature dont nous n'avons, finalement, qu'une connaissance très partielle, puisque les débuts de la japonologie en France datent seulement des années 20 et puisque, trop souvent, les textes, trop rares, nous sont parvenus - et continuent de nous parvenir — traduits de l'anglais.

Le nombre de titres traduits est naturellement infime par rapport à la production, et il faut espérer que les aides à la traduction per-

mettront de poursuivre l'extraordinaire travail de défrichement accompli durant les années 60 par l'UNESCO dans sa « Collection des œuvres représentatives ». D'autres livres, policiers ou sentimentaux, pour lesquels la traduction ne s'impose pas forcément, ont pourtant une valeur sociologique incomparable, et même commerciale parfois, comme l'a prouvé le succès inattendu de ce gros roman de cape et d'épée, le Sabre et la Pierre, paru chez Balland en 1983. Cécile Sakai évoque ces romans populaires nippons.

Pour compléter leurs lectures, les Français épris du Japon iront contempler la splendide exposition que Janette Ostier à composée dans sa galerie de la place des Vosges, et qui se poursuit jusqu'au 13 février : « Mille ans d'art

japonais ».

# Le rôle des intellectuels dans la culture

Écrivain, essayiste, critique, Shuichi Kato fait partie de cette catégorie assez exceptionnelle d'intellectuels japonais possédant à la fois une profonde connaissance de la culture occidentale tout en restant enracinés dans celle qui leur est propre. Dans un pays où prévaut la spécialisation, Shuichi Kato est un homme à l'intelligence éclectique. Après des études de médecine. il s'orienta, durant les années 50, vers la philosophie et la littérature. Professeur d'histoire des idées à l'université Sophia à Tokyo, à l'étranger (à Berlin, Cambridge, Munich, Yale) et tient une rubrique de critique littéraire à l'Asahi Shimbun. Auteur de recueils d'essais comme Hitsaji no uta (littéralement, la Chanson du mouton) ou Zasshu bunka (la Culture bâtarde) qui earent un grand succès parmi les jeunes, Shuichi Kato a publié un nombre important d'ouvrages, dont certains ont été traduits en anglais (tels que *Form*, Style, Tradition, Reflexion on Japanese Art and Society ou

The Japan-China Phenome-DOD). Sa volumineuse Histoire de la littérature japonaise en trois tomes (publiée en japonais et en anglais) va être traduite en français. Il a récemment dirigé la rédaction d'une encyclopédie en seize volumes (publiée par le spécialiste en la matière, Heibonsha) dont les premiers tomes viennent de paraître. Shuichi Kato évoque pour le Monde le rôle et la place des intellectuels dans la culture japonaise.

ROMANCIERS INÉDITS

... CONCOURS PROMÉTHÉE

Le Jury International du neuvième Prix

Prométhée composé de Mmes Gloria Alcorta,

Jeanne Champion, Anne Hébert, MM. Etienne

Barilier, Jean Carrière, Jacques Chancel, Michel

del Castillo, Alain Gerber, Paul Guth, Marcel

Jullian, Jacques Lacarrière, Hubert Nyssen et

Jean-Pierre Otte accorde son parrainage à un

Le manuscrit primé est publié dans une grande

Tous renseignements en échange d'une

enveloppe timbrée (ou coupon-réponse

président de l'Atelier Imaginaire

BP 2-65290 JUILLAN (France).

romancier ou nouvelliste inédit.

maison d'édition.

international) auprès de :

M. Guy Rouquet,

TOUS soulignez dans votre livre sur la littérature japo-naise la place particulière qu'occupe celle-ci dans l'histoire de la pensee au Japon. Pouvezvous préciser cette idée ?

- Les formes d'expression d'une culture varient selon les même de celles-ci, selon les épo-ques. En Occident, pendant le Moyen Age, le système scolasti-que et la philosophie d'une part, l'architecture de l'antre funce l'architecture de l'autre, furent les deux grands modes d'expression de soi de l'époque, alors que le roman était peu développé. Au Japon, la situation est différente. La culture japonaise n'a jamais développé une philosophie systématique, au sens occidental du terme. Certes, l'histoire des textes écrits remonte au huitième siècle, mais le Japon adopta alors comme système de pensée abstrait le bouddhisme. Par la suite, il a toujours emprunté au continent chinois son système philosophique : notamment le confucianisme, puis le néo-confucianisme, qu'il a développé et enrichi, en particulier à l'époque des Tokugawa (dix-huitième dix-neuvième siècle). Après la restauration de Meiji (1868), ce qui joua un rôle important : le marxisme. Même si ces systèmes de pensée ont été assimilés par les Japonais, ils n'en sont pas moins toujours restés de souche étrangère. En outre, ils n'out jamais vraiment pénétré les cou-ches inférieures de la population. Comment, dans ces conditions. les Japonais ont-ils exprimé leurs valeurs, leurs sentiments, en un mot leur culture?

» Ils l'ont fait de deux manières. D'abord, à travers les arts de la vie quotidienne. (Au Japon n'existe pas la distinction qu'établit l'Occident entre beauxarts et artisanat; l'art est lié à la vie quotidienne et pénètre à des degrés divers les couches populaires.) En second lieu, par la littérature.

» Notre littérature a une très longue histoire (depuis le hui-tième siècle, elle a été servie par une continuité dans la langue nationale). Tous les genres littéraires développés en Occident (roman, théâtre, poésie) sont présents à toutes les époques au

Japon. En Chine, la situation est laquelle s'attachent les grands différente : l'essai philosophique ou historique, la poésie, ont dominé, mais le théâtre et le roman étaient d'une qualité littéraire inférieure. Les œuvres de fiction n'ont jamais été considérées comme un genre important jusqu'à l'époque moderne.

» Malgré l'influence massive de la Chine, la situation de la littérature iaponaise se rapproche davantage de celle de l'Occident. Mais l'expression de soi de la culture japonaise ne passe pas, comme nous l'avons dit, par une formulation abstraite. Si l'on veut appréhender le système de pensée, les valeurs de la culture nippone, il faut l'aborder par la littérature : cette dernière a assumé au Japon à la fois le rôle traditionnel de toute littérature mais aussi celui de la philosophie en Occident.

 Pouvez-vous évoquer la figure de l'écrivain au cours des périodes d'Héian, de Kamakura et Muromachi, du neuvième au seizième siècle?

- Les intellectuels de l'épo-que étaient intégrés à la société de la cour. Leurs activités littéraires faisaient partie de la vie quotidienne de celle-ci. A partir de l'époque Kamakura (dou-zième siècle - quatorzième siècle), au cours de laquelle le pouvoir est passé de l'aristocratie aux guerriers, commença une période d'aliénation pour les intellectuels. Certains nobles qui s'opposaient à la société des samourais cherchèrent alors leur identité dans la tradition littéraire de l'époque Héian. Une partie des intellectuels se lia en outre aux artistes ambulants, se séparant à la fois de la cour et des guerriers. Enfin, les moines, vivant retirés dans les temples, s'adonnaient aux arts (art du thé, spectacles de nô, peinture à l'encre de Chine) et à l'écriture de poèmes en chinois classique : c'est ce qu'on appela la « littérature des cinq montagnes » (Gozan bungaku), car il y avait cinq grands temples zen sur les cinq montagnes entourant Kyoto, chacun ayant son style artistique.

# as samourais et les marchands

Que se passa-t-il avec l'unification du pays sous la férule des Tokugawa à partir du début du dix-septième siècle?

- La situation de l'écrivain et, disons, de l'intellectuel en général a évolué au cours des deux siècles et demi qu'a duré le pouvoir des Tokugawa. D'abord au début du dix-septième siècle, les intellectuels, presque tous confucéens, collaborèrent avec le pouvoir afin de construire le nouvel ordre social. Cette réorganisation de la société supposait des mutations culturelles profondes. Les intellectuels y travaillèrent d'abord en mettant sur pied un système éducatif. Ils y travaillèrent ensuite sur le plan idéologique afin de justifier et de légitimer le pouvoir de la classe samourai. Les genres littéraires étaient l'histoire, l'essai et la poésie. Un peu comme en Chine.

 La situation va évoluer avec le renforcement d'une population urbaine, non samouraï, non paysanne, qui va développer sa pro-pre culture. A Osaka et à Edo (ancien nom de Tokyo), va sleurir une littérature spécifique à effervescence. En revanche, les de cette période, les écrivains

noms de Chikamatsu pour le théâtre, Saikaku pour le roman, Basho pour la poésie. Si cette littérature est «consommée» par les habitants des villes (les chonin), c'est-à-dire les marchands et les artisans, l'origine sociale des auteurs (à l'exception de Saikaku) est encore samourai. Peu à peu, une convergence va s'opérer entre la culture des samourais et celle des chonin : en fait les premiers vont adopter la culture des marchands.

» Ce qui frappe dans la période Tokugawa, c'est une inté-gration complète de l'écrivain et de l'artiste à la société. Les artistes reflètent parfaitement la société dans laquelle ils vivent. Les préoccupations essentielles des marchands, c'est de gagner de l'argent et de le dépenser. Pour eux, le confucianisme n'est rien d'autre qu'un emprunt à la culture samoural, et le bouddhisme n'est pas assez fort, ou il est trop tolérant, pour imposer des restrictions à la quête du olaisir. Se développa alors un hédonisme délicat, raffiné, contenu, jouant sur les nuances dans les émotions. C'est à l'époque des Tokugawa que s'est for-gée l'homogénéité de la culture japonaise. L'unité culturelle du Japon existait donc déjà avant

- L'écrivain de l'époque des Tokugawa reflète une culture démarquée de celle du pouvoir, mais est-il contestataire?

- A de rares exceptions près, pas ouvertement. Un cas exceptionnel fut celui d'un penseur comme Shoeki Ando, qui contesta au début du dixhuitième siècle le système hiérarchique du régime. Un autre critique du confucianisme fut Nakamoto Tominaga à la fin du siècle. Il y eut certes des oppositions au pouvoir mais touiours partielles, sous forme de critiques ponctuelles. Dans une certaine mesure, on trouve chez Saikaku une critique des mœurs de la société samoural, quand elle s'écarte des idéaux affirmés. Chikamatsu, pour sa part, soulignant les valeurs des marchands. exprime une résistance implicite à celles du pouvoir dominant, mais il ne remet pas en cause le système. On trouve certes dans cette forme particulière de la poétique du haiku qu'est le Senryu, populaire et acerbe, une critique sociale acide des mœurs de la classe dominante. Mais cette contestation relève plus de la fronde que de l'opposition vérita-

- Quel fut le rôle des écri-vains et des intellectuels dans la chute du shogunat au milieu du dix-neuvième siècle?

- La fin du shogunat est une période de décadence et, comme telle, intellectuellement et culturellement très riche. Socialement, on voit réapparaître avec force les révoltes paysannes. En même temps, le shogunat est soumis à la pression étrangère, visant à lui faire ouvrir ses ports. Au sein même de la classe samourai, se manifeste un mécontentement de la part de ceux qui sont au bas de la hiérarchie. Sur le plan culturel, le déclin, la désintègration sociale, se manifestent par un raffinement sophistiqué, un goût du détail, de la décoration, qui dénotent une grande virtuosité artistique. Il règne dans le monde intellectuel une grande



Chariot à livres ». Époque Edo. Tiré du catalogue

auteurs de kabuki, les poètes, nombre de romanciers populaires, se comportent comme si de rien n'était. Ils sont conscients de la crise mais refusent de la voir, de tenter de la résoudre. Ils s'évadent dans des œuvres de plus en plus décadentes.

# Les conseillers du prince

Après Meiji et la restauration du pouvoir impérial par certains clans samourais du sud de l'archipel, que se passe-t-il?

An cours de cette période de bouleversements, les intellectuels suivent des chemins différents. Certains assument le rôle de conseillers du prince, mais de conseillers éclairés, séjournant en Europe, s'initiant à sa culture afin de moderniser le Japon. D'autres, sans entrer dans le gonvernement, se feront les avocats des idées libérales : c'est le cas de Yukichi Fukuzawa, qui fonde l'université Keio. D'autres encore s'opposent au nouveau pouvoir et devicement journalistes. Il y a aussi une catégorie d'intellectuels qui tentent une sorte de synthèse entre la tradition japonaise et ce qu'ils rapportent d'Occident. C'est le cas de Soseki Natsume, pour qui la véritable valeur morale ne peut s'incarner que dans l'individu, jamais dans l'Etat.

» D'autres écrivains auront tendance à se refermer sur le monde littéraire (bundan). C'est le cas de tous ceux qui se situent dans le courant naturalisté. comme Toson Shimazaki. Ils cherchent la vérité dans l'expérience personnelle, la confession. A Tokyo, ces écrivains «naturalistes » ont en commun d'être presque tous venus de la province. Ils vivent une dépolitisation forcée (ils sont marginalisés par la société de Meiji) mais aussi voulue, délibérée (par leur repli sur le monde du bundan). Certains d'entre eux supportent douloureusement leur incapacité à changer la société. Après la première guerre mondiale, se développera le mouvement de la littérature prolétarienne, mais, contrairement à son nom, il restera limité aux cercles littéraires. La mort d'Akutagawa, qui se suicide en 1927, marque une sorte de tournant dans la littérature moderne. C'est sans doute l'un des derniers écrivains qui eut une double connaissance de la littérature japonaise classique (c'està dire qu'il lisait les textes en kanbun : écriture chinoise lue à la manière japonaise) et de la lit-térature occidentale (par le biais de l'anglais). En fait, à partir du milieu des années 20, le monde littéraire japonais est caractérisé par deux phénomènes : une diffusion extraordinaire des traductions et l'essor du marxisme.

# La conscience morale

» Le premier phénomène aura pour conséquence un élargissement de la diffusion de la littérature occidentale mais aussi, paradoxalement, un affaiblissement de la connaissance qu'en ont les écrivains japonais, parce qu'ils n'out plus accès aux textes originaux et surtout parce que leur échappe tout le contexte culturel. historique dans lequel sont nées ces œuvres : on lit Gide ou Dostolevski, mais hors de leur contexte, ce qui engendrera des erreurs d'interprétation. A partir

ianonais sont à la fois compés de leurs classiques (en chinois) mais aussi de la littérature occidentale, dont ils ont une connaissance incomplète, superficielle. C'est aussi l'époque où le marxisme allait jouer un rôle essentiel chez les intellectuels. Ce fut pour beaucoup la seule grille de lecture cohérente du monde. Le marxisme assuma le rôle de défenseur des droits de l'homme, des « libertés bourgeoises », si l'on peut dire.

- Comment les intellectuels vont-ils réagir à la montée du nulitarisme

- L'opposition viendra de trois types d'écrivains : les marxistes, du moins ceux qui ne tomberont pas dans le nationalisme, certains auteurs chrétiens et les libéraux, qui représentent néanmoins un courant assez faible. Pour les autres, l'appartenance au groupe, l'impossibilité de s'en démarquer, seront plus forts. Dans la mesure où l'État s'identifie à l'empereur, source de toute valeur, il n'existe aucun critère qui permette de le mettre en cause. Le Japon impérial constitue par excellence la nation-sujet collectif. La caractéristique du «fascisme» japonais fut la monopolisation de la morale par l'Etat. C'est cette l'étonnante évolution des Japonais, qui, après la défaite, sans faire la critique du passé, et en toute bonne foi, deviendront, du iour au lendemain, « pacifistes » et accueilleront le vainqueur américain.

- Au lendemain de la guerre, que se passa-t-il pour les intel-

lectuels? - L'immédiat après-guerre fut sans doute l'une des périodes les plus riches que le Japon ait connues en matière de réflexion. Pour la première fois peut-être, l'intellectuel se sent, et se veut, conscience morale. C'est une période d'effervescence et d'« engagement ». Elle se proiongera jusqu'au début des années 60. Par la suite, se produisit un phénomène de dépolitisation. Certains intellectuels jouent le jeu de la société de consommation et s'y intègrent; d'autres, une minorité, essayent d'affirmer l'existence de valeurs indépendantes de la prospérité maté-rielle. Mais, à partir des années 70, on sent un abaisse-ment de la créativité littéraire, dû principalement à un recul de sens critique. Seul, à mon avis, un écrivain comme Kenza-buro Oe (pour citer un auteur traduit) saura maintenir un esprit antisystème, malgré son succès. Dans une autre perspective politique, Mishima critiqua aussi la société. mais ce fut sans doute l'écrivain qui fut le plus utilisé par les médias, et qui les utilisa le plus. Ce n'est pas le cas d'Oe. Que défend-il? Des valeurs fragiles (la pair, la vie humaine), vite truitées et pa fragiles s'an étouffées si un écrivain ne s'en fait pas sans cesse le porteparole. Dans la société de consommation actuelle, la classe ouvrière a tendance à s'apparenter à la classe moyenne, et il est de plus en plus difficile pour les intellectuels d'établir des liens avec la masse. Alors qu'on assiste au Japon à un virage à droite de la classe dirigeante, la résistance des intellectuels demeure très limitée : or c'est de celle-ci que dépend aussi leur créativité. »

> Propos recueillis par PHILIPPE PONS.

13.7

- 2

. .

100 Marie

15 53

1 200

oe is

ACTION TO

-#1414M

: -دن" ق

11

100

in the second

75.3

II. . .

EL.

15 5 m

2.24

2270

To see a

- 83° ( =

200 100 100 100

the property.

Received the

200

Market Street

Maria de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l

AND CARLES OF A STATE OF A STATE

1.00

140 P

1 3 CAR ii. 🚁 💆

1

القفينين وج

10.425 B

-○ /神理 表演员 3

- P. B.

<u> 1454ع ب ت</u> 

ည်းသုံး∵ု 🙀 

A COLUMN TO A COLU

2 -

The second 400 gas 12 5 540 C 3 75 100 The property of the . 2 2 化型 路通 The state of the s TO THE COMMENT Section of the A. France يكبو خ Hamilton and the 1 15 mg 42mg 70.00 STATE ! 电多二共函数 THE CONTRACTOR Resident The state of the W. W ... the man de la **表数的通** Allegan and the same of the sa 1 to 1 to 1 1. 台北北海 Anneces of the 1415 Service and a service PKW W Comments of the Second 1 mg The Case

-Service Statement California - tim : 25 See State Services THE THE A Course of the MONA A 32.5 to total data Oto fa t Sterna Control of the State of F. WEESS and the same of Locator 12: 11: Service and the service Fill the greet Same of the Same 7 × 2 200 A Marie and Bridge and Bridge Store This 14:

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH THE PERSON a contest tipe. · MAR & Treater out The production is Line of And the Parents tedi eggi bereit 9

· Property of **保沙淀数** XULTUY Y

# THE SERVICE

AND THE STATE OF T

-----

5 CH - 12 CH -

THE STATE OF THE S

the part of the second

the state of the state of

explute a determ & me

Praya to the same and

Francisco Constitution

The same south

Company II The

- 136

1

1994 - 1.1112 E E

and the state of the state of

THE SECOND OF THE SECOND SEC

AS TOWNS IN

A 15 JON TOWNER

Service Anna Constitution

CONTRACTOR OF STREET

Carrier of Line Lauren

ಆ - ಇಳಿಯಿಯ **ತ**ರ

10 to 10 to

· 是一、我们想要求是"是是"

gram in harten in mit al.

N. 11 - 12 - 12 - 12 - 12

The second second

The second second

ក្រុក កាស ដី សេវិ**ទ**ី

三年 接出土地

14 Table 1

क्षा है है है जो \*\*\* A 75.00

A SECTION

PHILIPPIN A MARKET

# littérature japonaise Romans roses...

UEN est-il de la littéra-ture sentimentale an Japon? Ici comme ailleurs, les romans roses, considérés comme mineurs, ne font pas l'objet d'études : ces ouvrages, rapidement lus et digérés. ne retiennent une attention sociologique qu'au moment où leur diffusion atteint des tirages extraordinaires (tels les quatre cents millions de livres vendus par Barbara Cartland). Mais l'histoire du roman sentimental au Japon et ses thèmes récurrents permettent peut-être d'esquisser une carte du Tendre inédite.

En effet, si l'on remonte aux origines et sans entrer dans une discussion sur la valeur littéraire des ouvrages en question, on citera d'abord le grand classique de la littérature sentimentale, le Dit du Genji (1), écrit au tout début du onzième siècle par une femme de la cour impériale, Murasaki Shikibu. Les aventures amoureuses du héros, jeune prince de la cour, sont décrites avec une infinie sensibilité dans cette brillante peinture de mœurs qui demeure sans doute le modèle, conscient ou inconscient, de bon nombre d'écrivains modernes : l'amour y est contrarié, la tragédie (maladies, morts) et l'échec (trahisons, retraites religieuses), vérités constantes de la

Il faut noter ici que cette littérature de monogatari, de romans, qui connut son Age d'or en plein « Moyen Age », fut une littérature de femmes, par et pour elles. Puis surviennent les guerres, les femmes cessent d'écrire, et il faut attendre la fin du douzième siècle pour voir de nouveau ce sujet à l'honneur dans la littérature romanesque et dans le théâtre : on pense ici en particulier à Ihara Saikaku (2) (vers 1642-1693), avec ses récits sur le « monde flottant » (les quartiers de plaisir), et à Chikamatsu Monzaemon (1653-1724), le fondateur des pièces de shinjû, les suicides d'amoureux (3). Jusque vers le milieu du dix-neuvième une longue postérité à travers de nombreuses adentations thés. siècle, les livrets sentimentaux, nombreuses adaptations théâtrès populaires, vont raconter le trales et cinématographiques. plus souvent d'impossibles

malheureux héros préféreront l'ultime solution du double suicide, car seule la mort leur permet de réaliser leur passion.

Avec l'introduction massive de

la littérature occidentale, à partir de la fin du dix-neuvième siècle, le roman sentimental se détache de son passé. Les deux grands succès romanesques de cette période sont Plutôt la mort (4), de Tokutomi Roka (1868-1927), et le Démon doré (5), d'Ozaki Kôyô (1867-1903); le premier roman traite de l'amour face aux conventions, au poids des traditions passéistes (une belle-mère acariâtre s'oppose au bonheur d'un jeune couple, si bien que l'héroine, à bout de forces, meurt de tuberculose); le second traite de l'amour face au pouvoir de

signer à la séparation, les les foyers»), récits édifiants qui décrivent, avec force détails, les vies doulourenses de femmes en proie aux malheurs les plus divers, et entre autres à ceux de l'amour : les histoires d'adultères, d'enfants bâtards, de mariages impossibles en raison de disparités d'ordre social, se succèdent pendant des décennies, pour le plus grand plaisir d'un public es-

sentiellement féminin. Ces récits, succès immenses mais éphémères, oubliés à l'heure actuelle, ont suscité néanmoins des engouements généralisés pour telle ou telle héroine (y compris ses vêtements on sa coiffure) et les lieux que les héros hantèrent de leur présence désespérée; qualifiés également de surechigai shôsetsu, là où les amants se croisent à la recherche l'un de l'autre sans jamais pouvoir se



Illustration tirée de Taisku Bungei Zushi strations dans la littérature populaire), Tokyo, 1977.

homme plus riche, et devra vivre les mille tourments du remords, tandis que l'amoureux éconduit se vengera en devenant un féroce usurier). Il semble que Plutôt la mort se soit vendu à plus de 500000 exemplaires – ce qui, à l'époque, était un chiffre exceptionnel. En tout cas, ces deux œu-

La voie est alors ouverte pour amours entre des courtisanes en- un nouveau genre de romans sen-

l'argent (une jeune femme trahit rencontrer, ces romans furent véson fiancé pour épouser un hiculés par des journaux et des revues à grand tirage, sous forme de romans-feuilletons. Sait-on d'ailleurs que des écrivains aussi célèbres que Kawabata Yasunari ou Mishima Yukio ont apporté. quelques brillantes contributions au genre?

# Une bande dessinée sur Marie-Antoinette

Le règne du roman rose devait pourtant prendre fin : si l'on excepte quelques œuvres, il faut considérer que le roman sentimental, au sens strict du terme,

femme dans la société, l'irruption de la violence et de l'érotisme, renvoient en quelque sorte le romantisme à une époque révolue. Rares sont les romans larmoyants à partir des années 70, et l'on peut penser que les thèmes sentimentaux out été relégués, d'une part, dans les dramatiques télévisées de l'après-midi, d'autre part, sous une forme plus naïve, dans les bandes dessinées pour jeunes filles, les shôio manga, dont l'un des récents grands succès, intitulé la Rose de Versailles, raconte les amours « tumultueuses » de Marie-Antoinette...

années 50. Le choc de la guerre,

la modification du statut de la

En outre, les traductions japonaises des Harlequin et autres séries roses anglo-saxonnes ont trouvé beaucoup de lecteurs, comme si elles compensaient l'absence d'une littérature romanesque spécialisée.

« Aimez-vous le romantique? », interroge le titre d'une récente anthologie de nouvelles publiées sous l'égide du Pen Club japonais. La question reste ouverte, sans signifier pour autant que l'amour ne se donne plus à lire. Le mélange des genres littéraires, formule favorite à l'heure actuelle, implique la présence d'intrigues sentimentales, même si elles ne sont que secondaires. Un roman « de cape et d'épée » comme Miyamoto Musashi (6) de Yoshikawa Eiji (1892-1962) constituait la preuve éclatante, dès les années 35, que seul un subtil dosage entre différentes intrigues pouvait présider à la création d'un grand roman populaire. CÉCILE SAKAL

(1) Genji Monogatari, traduction de la première partie éditée aux POF.

(2) Dont on pourra lire, entre au-tres, Cinq amoureuses (Köshoku gonin-onna) et Vie d'une amie de la volupié (Köshoku ichidat-onna), qui ont paru chez Gallimard.

(3) Parmi ses pièces pour le théâtre poupées, citons principalement So-zaki shinjû (Double Suicide à Sone-

(4) Hototogisu, traduction publice en 1911 chez Pion. (5) Konjiki Yasha, traduction pu-bliée en 1952 au Club bibliophile de

(6) Le Sabre et la Pierre et la Parfaite Lumière, deux volumes édités chez Balland, 1983.

# dettées et leurs jeunes mais pau- timentaux, les katei shôsetsu vres amants : plutôt que de se ré- (ou, littéralement, « romans pour connaît son déclin à partir des ... et fictions policières

Japon: un boom formidable qui dure mainteannées. Fortement influencée à ses débuts par les maîtres occidentaux, cette littérature a su conquérir son originalité en répondant aux désirs de « frissons raisonnés» de millions de lec-

Seichô Matsumoto (1909) est sans doute, à l'heure actuelle, l'auteur le plus populaire dans ce domaine : du Rapide de Tokyo (1) au Cent Millième Hasard, il s'est fait le héraut d'une littérature policière réaliste qui pourfend les maux de la société moderne, à commencer par les corruptions politicofinancières.

Fait nouveau, critiques et universitaires commencent maintenant à s'intéresser à cette œuvre prolixe, qui appartient à un genre considéré comme mineur; Seichô Matsumoto pourra pénétrer dans le panthéon des grands écrivains, au-delà du genre littéraire qu'il s'est attaché à illustrer. Certes cet auteur avait obtenu à ses débuts le prix Akutagawa, sorte de prix Goncourt, pour une de ses nouvelles, un sujet documentaire; certes ses essais les plus récents, historiques et biographiques, n'ont plus grand-chose à voir avec le domaine policier; mais cela suffit-il vraiment à expliquer sa consécration presse, etc.).

visée sociale, que l'on pourrait ce type de vogues littéraires : non E. Gaboriau, Edgar Allan Poe, éventuellement comparer à seulement les Japonais sont de Conan Doyle, Maurice Leblanc,

rencée très fortement par une littérature plus proche du fantastinant depuis quelque vingt que, qui met l'accent sur les profondeurs obscures des huis clos infernaux, hameaux isolés des montagnes éloignées, îles mystérieuses aux rites séculaires, familles maudites.

Le plus grand de ces romanciers du fantastique, c'est Seishi Yokomizo (1902-1981), dont les œuvres continuent de connaître un succès inégalé : le Village aux huit tombes (2) on la Ritournelle du démon, publiés il y a environ trente ans, font encore délicieusement frémir des millions de lecteurs. La maison Kadokawa, qui avait relancé cet auteur dans les années 70, en rééditant sous forme de livres de poche son œuvre intégrale, affichait en 1982 le chiffre de cinquante-cinq millions d'exemplaires vendus pour les quatrevingt-trois titres qu'elle avait présentés durant les dix dernières

années. On le voit, l'enjeu est de taille, et certains éditeurs, comme Kodekawa ou Kôbunsha, ont véritablement bâti leurs empires sur la popularité de la littérature policière, en se servant d'ailleurs d'une publicité et d'un marketing parfaitement efficaces (adaptations cinématographiques ou télévisées, grandes campagnes, de

Il faut savoir cependant que le Cette littérature policière à « terrain » se prête, au Japon, à

A littérature policière au l'œuvre de Simenon, est concur- grands lecteurs aux goûts éclecti- Agatha Christie, tous les grands ques, les romans policiers n'étant classiques ont été introduits pas l'apanage des seuls « mordus » du genre, mais, aussi, ces romans sont souvent publiés d'abord en feuilleton dans des journaux et revues célèbres. On pent estimer qu'un feuilleton publié, par exemple, dans la première édition du quotidien Asahi recueille presque automatiquement les suffrages de ses quelque 7,5 millions de lecteurs, ce qui est loin d'être négligeable (3)!

# D'Edgar Poe à Rampo Edogawa

Rampo Edogawa (4) (1894-1965), s'il était encore de notre monde, serait sans doute pleinement satisfait du destin glorieux d'un genre littéraire qu'il avait en quelque sorte crée dans les années 20; un prix, qui porte son nom, récompense encore chaque année les jeunes « espoirs ».

En réalité, dès le dix-huitième siècle, des comptes rendus de jugements célèbres, inspirés de chroniques antérieures chinoises, ont connu une certaine popularité, relayés au dix-neuvième siècle par des histoires de brigands qui ont nourri le répertoire des arts populaires, et en particulier du kabuki. Puis, à partir de la restauration de Meiji, en 1868, où le Japon a rouvert ses portes à l'Occident, les récits policiers français et anglo-saxons ont été traduits et adaptés, les uns après les autres, en langue japonaise:

auprès des lecteurs japonais.

Mais c'est Rampo Edogawa qui, le premier, réussit à créer des œuvres originales : ses romans et nouvelles où s'entrelacent une logique déductive implacable et une atmosphère d'horreur parfois fantastique, voire surréaliste, constituent un modèle du genre et susciteront par la suite bien des vocations.

On peut se demander si un genre littéraire gouverné par des principes narratifs aussi stricts (élucidation d'un problème par définition inédit) peut vraiment éviter l'essoufflement. De fait, la littérature policière au Japon est de plus en plus pratiquée par des anteurs polyvaients qui manient avec autant d'aisance les mélodrames sentimentaux que les romans historiques, les récits d'espionnage que les grands reportages : aux goûts éclectiques des lecteurs répond maintenant la diversité d'une littérature toutes catégories, précisément appelée an Japon chûkan shôsetsu.

Les barrières traditionnellement dressées entre les genres semblent disparaître peu à peu.

(1) Edité dans les collections du ue. 1982. (2) Feuilleton public dans l'hebdo-adaire TEL 1982.

(3) Voir l'article de R.-P. Parineaux

 An pays des tirages millionnaires », le Monde daté 20-21 mai 1984. (4) Ce pseudonyme n'est autre que la transcription japonaise du nom

# Une bibliographie

# CONTES DU MOYEN AGE

- Le Dit du Genji, de Dame Mu-rasaki, trad, de René Sieffert (Publications orientalistes de France, coll. UNESCO d'œu-vres représentatives, 1977).
- Histoires qui sont maintenant du passé, trad. par Bernard Frank (Gallimerd-UNESCO).
- Contes d'Ise, anonymes (Gallimard-UNESCO, 1969).
- Les Heures oisives, essais d'un moine shintò du début du XIV siècle, Kenko Urabe (Gallimard, 1968).

# LITTÉRATURE CLASSIQUE

Veda Akinari (1734-1809) : Coutes de pluie et de lune, trad. de René Sieffert (Gallimard-UNESCO), 1956, et le Livre de poche, sº 2733.)

# LITTÉRATURE CONTEMPORAINE

- Akutagawa Rynnosuke (1892-1927) : Rashomou et autres contes (Gallimard-UNESCO, 1965, et Livre de Poche). Natsumé Soseki (1867-1916) : le Pauvre Cœur des hommes (Gallimard-UNESCO), et Je
- (Galtimard-UNESCO), et Je suis un char (POF).

  Kawabata Yasumari (1899-1972): Pays de neige (Albin Michel, 1960); Ninée d'oiseaux blancs (Plon, 1960); les Belles Endormies (Albin Michel, 1970, et le Livre de Poche « Biblio »); Kyoto (Albin Michel, 1971); le Maître ou le Tournoi de go (Albin Michel, 1975); Tristesse et beauté (Albin Michel, 1981).

  Tentali Insichie (1981).
- Tanizaki Junichiro (1885-1965): Quatre sours (Galli-uard, 1964); la Confession im-pudique (Gallimard, 1963); Eloge de l'ombre (POF, 1977).

- Dazai Osamu (1905-1948): So-leil couchaut (Gallimard, UNESCO, 1961): in Déchéance d'sa homme (Gallimard-UNESCO, 1962).
- ONESCO, 1962).

  Mishima Yukio (1925-1970): le
  Pavilion d'or (Gallimard, 1960);
  le Maria rejeté par la mer (Gallimard, 1968); Confession d'un
  masque (Gallimard, 1970); le
  Mer de la fertilité, 4 tomes
  (Gallimard, 1980).
- (Gammard, 1780).

  Inoné Yasuchi (né en 1907): le
  Fasil de chasse (Stock, 1980);
  Histoire de ma mère (Stock,
  1984); la Geste des Sanada
  (POF, 1984).
- (For, 1984) : la Femme des subles (Stock, 1967) ; le Plan déchiqueté (Stock, 1971); L'homme boîte (Stock, 1979).

# LA JEUNE GÉNÉRATION

- Oe Kenzaburo (né en 1935) Dites-nous comment survivre à potre folie, nouvelles (Galli-
- norre 1016, nouveus (Cam-mard, 1982); le Jeu du siècle (à paraître en février chez Galli-mard). Murakami Ryu (né en 1952) : Blea presque transparent (Robert Laffont, 1978).

# **OUVRAGES A CONSULTER**

- La Littérature japonaise, pa René Sieffert (POF, 1973). La Littérature japonaise, Jacqueline Pigeot Jacqueline Pigeot et J.-J. Tschudin (coll. - Que saisje ? », 1983).
- Mille aus de littérature japo-noise, de Ryoji Nakamura et René de Ceccaty. Une antholo-gie du VIII' au XVIII' Sècle (éditions de la Différence,

# Nouvelles « début de siècle »

È choix de nouvelles, datant de 1924 et que rééditent les éditions du Calligraphe, témoigne d'une remarquable clairvovance. Le traducteur. Serge Elisséev, avait été le premier étranger admis à la prestigieuse université impériale de Tokvo en 1908.

A la fin de ses six ans d'études, ce fils d'une riche famille russe retourna à Saint-Pétersbourg ; après la révolution, ∄ se réfugia en France où il se fit une place parmi les orientalistes. mais c'est aux Etata-Unis ou'il fonda l'Ecole des langues de l'Extrême-Orient, qui allait devenir le creuset de la japonologie 1975. Son fils Vadime Elisséef suivra ses traces.

Certains des auteurs traduits

par Serge Elisséev sont inconnus en France, bien qu'ils aient joué un rôle non négligable dans l'histoire de la littérature moderne au Japon. Ainsi Naoya Shiga (1883-1971), dont un court texte, le Crime du jongleur, ouvre le recueil. C'est, pour Elisséev, « le plus brillant écrivain de sa génération ». Influencé notamment par les auteurs russes, Shiga est surtout le principal représentant d'un courant « idéaliste », regroupé autour de la revue Shirakaba (le bouleau blanc), qui constitua l'une des réactions au naturalisme. Shiga recherche une harmonie entre son écriture et sa vie, tout en empruntant à la tradition. Publié en 1913, le Crime du jongleur est révélateur de cette sensibilité qui s'affirmera dans un roman comme la Route dans les ténèbres (1937), considéré comme son chef-d'œuvre. Serge Elisséev a traduit un autre tenant de cette quête de la vérité de l'âme : Ton Satomi. Sa nouvelle, le Bruit des vagues de la rivière, se passe dans le monde des geishas. Un autre auteur non traduit en France, Kan Kikuchi (1888-1948), est le représentant de cette frange d'écrivains qui choisirent d'écrire « pour le

peuple > et qui essayèrent de

contribuer à élever le niveau de la littérature de masse en train de naître. Kikuchi institua aussi des prix littéraires, comme le prix Akutagawa que l'on compare souvent au Goncourt. La nouvelle ici traduite reprend une histoire de double suicide d'amants.

D'autres auteurs retenus par Serge Elisséev sont plus connus. A commencer par Akutagawa (l'auteur de Rashomon), assurément l'un des plus remarquables écrivains de son époque.

Un autre « grand » de ce recueil est Kafu Nagai (dont on ne connaît en France que la Sumida (1). Nagai est un exemple de ces écrivains victimes de la monde intellectuel conscient à la fois des maux de la société et de l'impossibilité de « changer le monde ». Nagai aurait pensé à Zola lorsqu'il s'insurges contre l'exécution d'un anarchiste soupconné d'avoir comploté contre l'empereur, puis il choisit de se réfugier dans son monde, celui des quartiers de plaisir et des geishas, qu'il rendit avec un sensualisme délicat et incomparable Sa nouvelle, le Renard, raconte un épisode de son enfance au sein d'une famille traditionnelle.

Il est inutile de présenter Tanizaki (1886-1965), dont plusieurs romans ont été traduits. La courte nouvelle présentée par Serge Elisséev, le Tatouage, fut le premier texte qui le fit connaître en 1910. Elle se situe dans la veine de ces œuvres que l'auteur muslifiera lui-même de « disboliques ». Il s'y dessine ce fantasme que Tanizaki poursuivra à travers toute son ceuvre, cet « éternel féminin » qui se profile derrière la « femme-démon ».

\* NEUF NOUVELLES JAPO-NAISES traduites par Serge Elis-séev. Le Calligraphe (Distribution Distigue), 258 p., 90 F.

(1) Traduction de Pierre Faure, Gallimard, 1975.

JEAN JAURES LOUIS LÉVY Préface de **MADELEINE** REBÉRIOUX CALMANN-LEVY



# L'humanisme, comme le thé, ça n'est jamais fini

Par Bertrand POIROT-DELPECH

LS vont avoir bonne mine, les fans de Robbe-Grillet | Déià qu'ils passaient, aux yeux de leur auteur chéri, pour des nunuches inca-

pables de fiairer ses niches, les voilà floués au tréfonds, et pauvres pommes à vie ceux d'entre eux qui s'étaient risqués à théoriser evec le

Soit, la mode est aux revirements; avec un ensemble qui contredit leur prétention à monopoliser la liberté d'esprit, les intellectuels en vue n'ont plus qu'un mot d'ordre à la bouche : « en revenir », peu importe d'où, et de quoi ; et Robbe-Grillet est coutumier des pieds de nez... Mais que le champion de la littérature sans adjectif ni métaphore, sens Dieu ni Homme, sans conscience ni sens, se mette, après trente ans d'ascétisme conséquent, à raconter sa vie, ses aïeux, ses boucles d'enfant, ses tartes chaudes, ses genoux écorchés, bref qu'il rechute dans la vieille envie humaniste d'ordonner sa mémoire et le monde, qu'il y aille de son Moi-Je, de ses Mots, avouez que pour un suiveur — il ne fait pas bon avoir suivi, ces temps-ci! — il y a de quoi se perdre de dépit dans un labyrinthe, de quoi manger ses gommes, de

AR c'est bien d'une autobiographie en règle que, apparemment, il s'agit. Le Miroir qui revient est né d'un projet de « Robbe-Grillet per lui-même ». Barthes avait bien craqué : pourquoi pas ses admirateurs ? A fortiori ses idoles ?

Comme un vulgaire ancien ministre ou une chanteuse au rancart, le pape du nouveau roman fouille sa généalogie et ses premiers souvenirs. Descendant de marins depuis Suffren, il évoque le grand-père cap-hornier, une corneille apprivoisée sur l'épaule, triant son échalote sur la toile cirée de la cuisine et sifflant le Temps des cerises.

Les parents directs n'ont pes hérité de ce républicanisme. Fabricant de cartons, papa Robbe-Grillet est maurassien et Croix de Feu. Petit-bourgeois élitiste, il a horreur du « troupeau », des combines parlementaires de la Troisième et des juifs, ces ferments d'« internatione fisme » et de « déliquescence morale ». Au nom de l'ordre, il sera pétainiste, mais surtout après la Libération, par bravade, et antimilitariste, quoique - parce que ? - gueule cassée de 1918. Après-guerre, ce rebelle bougon votera communiste contre... de Gaulle !

En infraction avec la vulgate freudienne, le petit Alain prétend n'avoir jamais voulu la mort de ce père « bon parce que fou » - les « marchandises étaient mal arrimées dans sa tête », dit-il ; la nuit, il hurlait d'éteindre les « calbombes », tradinatisé par les tranchées...

Maman Robbe-Grillet pensait pareil. Jusqu'à sa mort, en 1975, elle a nié l'Holocauste comme « inconcevable » et inventé par la « propagande sioniste ». Bruce Morrissette, l'érudit, met en fait que tous les génies auraient eu une mère géniale. Est-ce le cas ? Le fiston voudrait le croire, on s'en doute. Mais il ne s'évertue pas à nous en convaincre. La personne semble surtout autoritaire, péremptoire et amie des bêtes. Elle sauve les vers cachés dans le cresson : une chauve-souris campe

LAIN n'a pas de ces tendresses. Un jour, tel Drieu martyrisant les poules, il écrasera du pied un moineau mourant. Il porte airs « câlins ». Il pleure quand il s'écorche. La peur l'habite. Ses lectures y sont pour beaucoup : Lewis Carroll (on le savait), Kipling (on le savait moins). Jurassien par le nom, breton par le sang et les vacances, il croit aux spectres, il trouve le monde bizarre, il s'y sent

La guerre de 1939-1945 accentue cette impression. Après la « mise hors jeu » de l'armistice, qui lui « convient », et l'entrée à l'Agro, il part en 1943 comme tourneur à Nuremberg dans le cadre du STO, le travail obligatoire imposé par les Allemands aux mobilis en échange, promettait-on, de prisonniers. D'autres conscrits de 1942 ont choisi le maquis; Robbe-Grillet ne rougit pas d'avoir obéi, comme Cavanna et Marchais, avec la bénédiction d'Edith Piaf, qui chantait

pour les partants, et du directeur de l'Agro, retrouvé grand résistant au

De ce séjour, il rapporte un sentiment accru d'étrangeté devant le réel, une allergie au sensationnel. Lorsque le Bosing d'Air France Paris-Tokyo s'écrase au décollage de Hambourg, en 1961, il témoigne si platement de l'accident que le reporter rewrite son récit avec les métaphores et les émotions d'usage.

L'anecdote est sans doute la plus cocasse du livre. Elle en rehausse le caractère souvent émouvent. Car le chantre de l'objectal ne se refuse aucun des effets propres aux souvenirs d'enfance. Je ecommande à cet égard les pages 23, 26, ainsi que la visite de l'Expo de 1937 sous l'autorité fantasque de maman Robbe-Grillet : d'instinct ou, plus probablement, par rouerie imitative, mais qu'importe !, la phrase s'anfie à la proustienne, se love sur elle-même et s'achève à la flaubertienne par un détail incongru ou une généralité plate et

L'auteur s'offre même le luxe d'être simplement touchant, lorsqu'il parte de sa femme, de son amour, d'un vase brisé, d'un collier perdu, d'un anniversaire tendre. Un homme comme tout le monde, vous dis-ie ! Et un écrivain intimiste moins roublard que beaucoup !

NFIN : pas de la même manière intéressée ; pour la bonne cause. La naïveté, comme la bêtise chez Valéry, n'est pas le fort de Robbe-Grillet. Les souvenirs personnels lui sont prétextes, on pouvait le prévoir, à dissertations vanées et à manipulations du lecteur plus ou moins ouvertes.

Parler de soi ? L'auteur de la Jalousie affirme d'embiée ou'il n'a « jamais parlé d'autre chose ». Le lecteur, toujours suspect de niaiserie, aurait du s'en apercevoir ! Entre ses réminiscences, notre incorrigible donneur de corrigés explique que son passé n'est là qu'à titre de matérieu littéraire, destiné à confirmer que le vécu, comme la fiction, est discontinu, dépourvu de signification unificatrice. Belle occasion de reprendre sa thèse de 1963 - Pour un nouveau roman, - selon laquelle il a prolongé, face à la cohérence et à l'omnipotence balzaciennes, les intuitions de Flaubert sur l'impossibilité de représenter les contradictions et la stupéfiante étrangeté du monde...

En « recontant sa vie ». Robbe-Grillet ne ioue pas, pas seulement. à narquer, au nom de la liberté et du « décrochement » selon Barthes. les dogmes qu'il a professés et incarnés : il suit et espère répandre sa conviction que le réel intime commence, lui aussi, au moment où le sens vacille, qu'il n'y a de littérature que des « trous », toute mise en ordre relevant de l'idéologie.

Les renseignements de l'auteur sur les influences subies dans l'enfance, dans la mesure où ils sont fiables, aideront les historiens à faire la genèse de son orientation artistique. A l'en croire, il a porté dans l'expérimentation romanesque la lutte à mort entre l'ordre et la liberté telle que la vivait, si singulièrement, son père. On a vu que le séjour à Nuremberg avait avivé son impression de conscience sans dedans. L'Etranger l'a conforté. Jamais autant qu'ici l'auteur n'avait reconnu sa dette envers Cemus : sans doute parce que Cemus, après un excès d'honneurs, conneît à son tour une forme de malédiction.

N n'est iamais si bien servi que par soi-mêma : à l'usage des thésards futurs, l'auteur révèle les sources biographiques de certaines de ses inventions. Un nommé Corinthe, ami de son père, aurait inspiré le Mathias du Voyeur et le mari de la Jalousie (on verra plus loin ce que vaut la confidence !). Les éclats d'une bonbonne sieurs romans et films : avis aux amateurs de cache-tampon, un des jeux favoris de Robbe-Grillet qui consiste à enfouir dans ses œuvres des références personnelles ou littéraires et à guetter les bévues du public, principalement des critiques : Barthes, tu brûles ! Bravo Blanchat ! Hou, Henriot, il cèle ! Alors, Poirat, on trouve ?

Notre homme semble atteint d'une phobie : que le lecteur, cet âne, décèle une contradiction ou un aveu qu'il n'aurait pas apercu. Pour mieux contrôler le ieu, il ment. Ainsì offre-t-il aux freudiens, ses bêtes noires, le souvenir peu crédible d'un petit Alain tétant encore sa mère alors qu'il parle déjà couramment et trépignant : « Pas lait tasse, lait à maman ! > Vous allez voir qu'il va jurer ses grands dieux que c'est vrai ! Ailleurs, il ricane de notre obse

chanalyse : « Ayouez que vous avez associé les mots vague et vagin », clame-t-il d'avance. Ma foi, non !

Goût d'agacer ? Il l'admet : il a « toujours pris plaisir à exaspérer s »; et l'activité littéraire, le milieu, ne cessent de rappaler le lycée à cet éternel potache, jamais si haureux que sur les campus américains. Sedisme ? Cette tendance qu'il confesse volontiers et dont il parsème son imagerie personnelle, on dirait qu'il l'applique au lecteur, qu'il nous voudrait ligotés, dans l'impossibilité d'accomplir le moindre geste de l'esprit ou de l'imagination auquel il n'aurait pas consenti, qu'il n'aurait pas prédit, commandé.

E refus de notre autonomie est une incitation et une excitation à la conquérir. Une fois de plus, la lecture de Robbe-Grillet joue, par ses piàges mêmes, le rôle d'une école joyeuse de liberté,

Les freudiens, par exemple, n'auront pas de mai à surprendre, chez le patient qu'est tout auteur, des relations avec la mer et la mère plus troubles que Robbe-Grillet ne le soupçonne. De l'eau, il sait qu'il retient d'abord le refiet - témoins, son titre et la légende qui l'inspire ; il concède que les fonds l'inquiètent. Mais seuls des tiers liront entre les lignes à quel point il se cantonne aux brillances de surface, aux... es d'écume ». L'horreur de la poisseuse contingence féminine chez Santre et le Roquentin de la Nausée n'est rien comparée à cette mer de glace, où seuls les autres s'enfoncent. Page 15, il est question de vagues de fond dont l'inspiration « vient nous chercher pour vous engloutir »... A moins que Robbe-Grillet ne parle de coquille -- il en est capable! - voilà un lapsus de peur des femmes et de sadisme, ou je ne m'y connais pas ! A propos de coquille, je signale, page 97, un « déclanche » dont le a jure. Et on dira que les critiques survolent les

U fond, rien n'est moins sur que cet exercice présumé de franchise ! Il aurait mérité le sous-titre de « roman », à l'égal des fictions affichées.

Prenez le personnage du comte de Corinthe. A en croire le narrateur, ce serait un ami du père, apercu lors de visites incertaines et inexes. L'homme aurait été acteur, député monarchiste, admirateur du national-socialisme hitlérien, créateur d'un mouvement frère en France (1936), blessé au cou dans un duel au sabre à Berlin (1938), ami d'un Sudète pro-nazi, père d'un élève de l'Agro, excommunié, séquestré volontaire dans un fort Vauban du Finistère, écrivain refusé, mort comme d'écuisement, enterré à la sauvette...

Rien de tout cela ne tient debout ! Non seulement l'administrateur du Théâtre-Français, cité comme témoin, n'a jamais existé, non seulement les annuaires de l'Agro, quoique riches en particules, ignorent Corinthe, mais les rares députés monarchistes, germanophob n'ont pu entrer dans la composition chimique d'un personnage de collabo frénétique. Au lieu de consulter les documents réputés comptables du réel, je vous conseille de reire, de l'auteur, Souvenir du triangle d'or (réédité ces jours-ci dans la collection « Points-Seuil »). Vous y trouverez, page 224, un certain lord Corynth, lui aussi marqué au cou par une femme ou un de ces vampires que meman Robbe-Grillet - mon ceil ! - portait gentiment sous son corsage !

Au reste, dès l'apparition de Corinthe, surgi, comme par hasard, après une tirade aur le roman d'autrefois, notre inventeur de fausse pistes vend la mèche en doutent de l'avoir jamais vu et en lui prêtant, comme à beaucoup de ses héros imaginaires, le manque de naturel des revenants, l'existence douteuse et obstinée des trépassés sans repos

Quand son père lui a raconté l'enterrement du comte sous un crachin automnal, le narrateur a songé que « c'était là le brouillard et l'humidité de la conscience humaniste ». Allons donc voir par là si Robbe-Grillet y est : le fantôme de Corinthe n'incomerait-il pas le fin folle d'un rêve d'ordre dont l'auteur avoue quelque part qu'il n'a pas fait son deuil ? Car il en va de la tentation humaniste comme du thé. dont sa grand-mère ammésique dissit, quand on croyait la théière vìde : « le thé, ça n'est jamais finì. »

On a compris que ce bouquin tendre, intelligent, courageux, drôle et profond, le l'adore l

★ LE MIROIR QUI REVIENT, d'Alain Robbe-Grillet, Editions de Minuit, 232 p., 65 F.

# Mesterne Charsol

# Envoyez la petite musique... Collection "Figures" dirigée par Bernard-Henri Lévy

Bachelard, Bataille, Beauvoir, Borges, Breton, Céline, Chardonne, Giono, Lacan, Leiris, Malraux, Mauriac, Merleau-Ponty, Montherlant, Paulhan, Prévert, Rostand, Sagan, Sartre, Tzara et Vailland.

"Des portraits qui sont des modèles du genre... tout est dit. Il n'y a plus qu'à écouter parler de ce qui importe : la vie, la mort, l'amour, l'art, la femme aussi."

Bertrand Poirot-Delpech/Le Monde

# Cette « dernière énergie » qui mène à se détruire...

Un essai de Jean-Marie Rouart sur la cohorte des suicidaires et des suicidés, plus ou moins illustres.

pas exister, de n'être rien, Jean-Marie Rouart l'évoque en des termes d'une si fratemelle justesse qu'on aimerait offrir son essai. Ils ont choisi le nuit. à tous ceux que le sentiment d'une douloureuse insuffisance conduit à vouloir se tuer, ne serait-ce que « pour dessiner au moins dans le néant » cette image d'eux-mêmes qu'ils sont incapables d'exprimer dans leur vie.

A mi-chemin entre la nuit des confessions intimes et le grand jour des biographies de suicidés illustres, Jean-Marie Rouart nous mêne à la rencontre de l'adolescent meurtri qu'il fut, cet adolescent qui regardait l'abime avec fascination et voulait s'y jeter. Obsédé par la e perficie » féminine, il était persuadé que seule l'écriture lui révélerait sa valeur, mais son impuissance à tracer la moindre ligne le renvoyait à son méant. « Si j'ai tant aimé Jacques Rigaut, nous confie Rouart, c'est qu'il a incemé cette tragédia de la nécessité et de

A pire angoisse, celle de ne l'impossibilité d'écrire qui a été pendant dix ans mon calvaire secret. Ce que j'ai souffert pendant cette époque ne peut-être comparé à rien, sinon à l'impuissance sexuelle. >

# Ce séduisant lantôme

Errant dans une mélancolie crépusculaire, Joan-Marie Rouart était prédestiné à nouer de secrètes complicités avec cette sombre cohorte d'écrivains pour lesquels le suicide est le seul moyen d'imprimer le sceau de leur volonté à la nature. Lord Byron, en premier lieu, qui refusa d'endosser la livrée de l'homme de lettres et qui, décidé à écrite avec son sang plutôt qu'avec de l'encre, paya de sa personne, souffrit dans sa vie les affres de ses personnages imaginaires et fut le premier expérimentateur de la sensibiité moderne.

Drieu La Rochelle marqua également Jean-Marie Rouart, tant & incamait tout ce que cherchait

l'auteur, durant sa jeunesse : une séduction désabusée, une élégance nonchalante, un héroïsme fragile, une noblesse dissimulée sous le masque de l'ironie. Drieu apportait au journe Jean-Marie la preuve qu'on pouvait échapper aux poisons corrosifs de la médiocrité sociale, aux humiliations des destins étriqués, par la magie de la littérature. Ce séduisant fantôme lui léguait, outre ses doutes de vainou, ce conseil capital : s'agissant de vivre, il n'y a aucune recette, sinon de finir proprement.

Chamfort, Benjamin Constant et Prévost-Paradol - ce sublime dandy du Second Empire qui soutenait'que « notre façon d'acqueille le mort feit mieux conneitre que tout le reste de nos actions ce que nous sommes » - appartiennent également à le famille spirituelle de Jean-Marie Rouart. On objectera que l'auteur d'Adolphe ne s'est pas suicidé. C'est que cet éternel velléitaire était trop convaince de caractère dérisoire de chacun de nos gestes pour s'appliquer avec sérieux à cette ultime et fatidique démarche. « Il faut beaucoup de vitalité, note justement Rouart, pour animer le désespoir d'une dernière énergie destructrice. Constant n'en a pas

assez. » Cette ivresse de la destruction, il la retrouve chez trois écrivains - Jack London, Herningway, Maupassant - dont il se sent d'autant plus proche que, pour kii, la littérature a toujours été inséperable de l'aventure, du grand large, de e je ne sais quelle allure robuste et sportive, dont on a la délicatesse de recouvrir ses nerfs malades, »

L'age, il est vrai, se charge souvent à lui seul d'anesthésier notre sensibilité. On n'aspire plus à forcer la vie à vous aimer. On se satisfait de ses maigres aumônes, Plaisirs et souffrances habitent notre corps comme des locateires familiers. Pas de quoi pavoiser ! Quant à Jean-Marie Rouart, il se vout fidèle à l'adolescent fébrilement romantique dont il conserve précieusement les

# ROLAND JACCARD.

\* ILS ONT CHOISI LA NUIT, de Jean-Marie Rouart. Grasset. 177 p., 59 F.

(1) On fera juste un reproche à l'auteur : c'est d'être passé très vite sur les carrières politiques de certains des personnages qu'il évoque : notamment Pucheu et Darmand, qui jouèrent le rûle que l'on sait dans la collaboration.



here is the المتراجد الأ e TE OR 5-15-5-2 المنتجرة و 2 5 3 W. an establish 24 May 4

75

en Fire

- உட்டைத்

...... AT #

di i

والمراج والمشابيع

100 mg and 100 mg and

- 22 a 21 a 24 a

han levisi

 $(p_{2},p_{2},p_{3},p_{4},p_{5})$ 

2022 Pro - - 1 187

2 , 2 - 2 , 25

م د ادار این می<u>رد به</u>

garanan su see ee

garager in the control

and approved them to

Le facilitation de la com-

sandrate of the

esti granitate 🚊

Not the state of the second

12 m 1 m - 1

Birth Committee Committee

rent de la company

1997 To 1997 Sept.

Region and the state of

ty the second

ب معالی این ومراجع والمواملاتات

Carlow and the Co. A Mary as as a super sec And the Assessment of the Party of the Party

Grade a consultation of the consultation of th Contract of the The state of the s

die nie lee lee

Same of

The second second

the of the service of the

A Training of Charles

Section 20 March 200 March

dicture

Section of the section of the

ATTENDED

SAMINE SAMINE

Congress of the Control of the Contr

A Se Grand Comment

- Car 2 - 17- 1840 The same of the same of the 34 1 25 er

enge 5 **डाज्ञमध** 

1334 C T 1 6 T 1 6 T

5.00

------

MU

12.24 64

Contract Contract A Secretary -3-X 55 المتعرض الما

- 44° A PARTY - 4 POLE AND . es /s# Den 168 200 -17-36 **4** The substitute of . 5 7 · \* \*\* 正文 化 医生 W.C. T. 100 100 N

-- 18 TO

444 A

42 A ti suis liebe ा द्रश्री नामक स्थाप を 発 10.00

Att 1 Sign

the second secon

The designed track of the state of the state

A CONTROL OF A STREET OF STREET STREET The second sections in a second section of the second sections of the second section section sections of the second section section section sections of the second section section section sections of the second section sect Marine of Section of Section (Section of Section ) The second of th The State of Lands of Contract THE R. P. LEWIS DESCRIPTION OF THE PERSON OF Straight and state of the same of the party With the same of the second to the second to

The second is a second of the Parisher of the Secretary of the Control of Marie de defent a service de la service de l The state of the s The state of the same of the state of the st THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS. 

The state of the contraction THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN A COUNTY SEED.

41.4

The second second second

21.20.00

and the second

The second second

المحمد المحمد

The second secon

4 (18<sup>4</sup>)

R.L. A.E. Jef

processing the secondary of the process of the proc

The state of the s Me allege agen der ber genangen bei ber A CONTRACT OF TOTAL ST THE SAME AND A SECOND STREET STREET white the part is a view of a contract time of MARE ARRESTS ASSESSED. The second secon the fire the same of the same The Company of the second

THE WHEN THE WAR THE

BAR WEST STORY OF COME OF STREET BETTER TO THE THE PROPERTY OF A STATE OF SHEWLESS OF THE PARTY THE P The second of th ा कर्मा इ.स. १९८१ वर अस्ति अस्ति स्थान Application of the same The state of the s The second of th TERRITOR OF THE PROPERTY OF THE 大学 (100 mm) から は、 100 mm (100 mm) the state of the second state of the second state of the second s The state of the s The second secon the strategies where you is problem. ME SHIP THE THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

# La petite musique de Michel Lagueyrie

resonnage nuritheriu, un peu lunaire, un peu naif, qui jone avec le rêve et le quonidien, avec les vagnes à l'âme et les archétypes, Michel Lagueyrie est apparu il y à trois ans au Théâtre de la Catté-Montparnasse. Le voici qui revient aujourd'hui sur une scène, à l'Olympia, trujours ansai tendre et insonciant. tendre et insouciant, se prome-nant dans le même univers léger. Le spectacle n'est pas exempt de longueurs, mais il contient de je-lies trouvailles, il joue sur une pe-tite musique hien accordée.

Michel Lagueyrie n'apporte pes fondamentalement quelque chose de nouveau dans la caricature. se nouveau dans la caricature.
Mais son travail sur le monologue
s'exécute dans la finesse, et il a
son rythme propre. Lagueyrie est
un comique qui ne sort pratiquement jamais ses griffes. Ce qui ne
l'empèche pas d'offrir quelques
séquences saississantes et vivement
menées.

★ Olympia, 20 h 30. Eddy Mitchell et Johnny Hallyday au Printemps:

de Bourges

Eddy Mitchell et Johnny Hally-day donneront ensemble un spec-tacle au neuvième Printemps de Bourges qui aura lieu du 30 mars Bourges qui aura lieu du 30 mars au 8 avril. Ce speciacle rassem-blera également le danseur Pa-trick Dupont et le chanteur Francis Lalanne. Les aures têtes d'affiche aunoncées par ce festi-val de la chanson sont : Michel Jonasz, Diana Dufreane, Murray Med Etimone Debe Komp E-Head, Etienne Daho, Karim Ka-cel, Iesse Garon, Le jour du ven-dredi saint, la Passion selon saint Jean, du Chilien Angel Parra sera présentée dans la cathédrale de Bourges, avec la participation de Michel Lousdale comme récitant.

# Mort de Jetta Goudal

La comédienne Jetta Goudal est morte le lundi 14 janvier à Los Angeles, aux Etats-Unis. Elle était âgée de quatre-vingt-aix ans. [Née à Versailles en 1898, elle

commença sa carrière en France et en Europe. Après la première guerre mondiale, elle partit pour les Brats-Unis. Considérée comme femme fatale du cinéma muet, elle tourna de nombreux films : The Green Goddness, White Gold, Business and Pleasure, et tra-vailla avec les plus grands réalisa-teurs de l'époque. Elle abandonna sa carrière en 1927, à l'avène-ment du cinéma parlant.]

# les amarelles de Lars Bo

Maître de l'eau-forte et de l'aquatinte, à ses heures Lars Bo se laisse aller au fil de l'aquarelle. Avec la même verve poético-fantassique héritée de son atavisme scandinave, avec le même humour, l'artiste libéré un moment des contraintes et des forment des contraintes et des for-mats de la plaque de cuivre re-prend ses thèmes familiers. On retrouve son tendre bestiaire, ses grues et mute la gent ailée, ses licornes, ses hêtes aquatiques et, dans un autre règne, ses adoles-centes sensuelles et clamofes.

★ Galerie des peintres graveurs, 159 bis, boulevard du Montper-

# « Table rende » sur les maquettes

Une « table ronde » sur les maquettes d'architecture, organisée par la Société de protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), aura lieu le 31 janvier, à l'hôtel de Sully, siège de la Caisse nationale de sur paysagements historiques et sites. Rappelons, d'autre part, que la SPPEP publie une revue trimes-trielle, Sites et Monuments. Au (107) on trouvers notamment une enquête sur les basides du Sud-Onest, une étude sur Lucèce et une réflexion sur la polémique suscience par le projet du « Grand Louvre ».

# SPPEF: 39, avenue La Motte-Picquet, 75007 Paris. 705-37-71.

# Les surprises de l'architecture

Un colloque sur le thème « Archiecture et printanalyse, espace et inconscient » est organisé par l'Atelier de travail et de recher-che sur l'espace (ATRE). Il aura-lieu à Montpellier les samedi. 27 et dimanche 28 avril. Les participants débattront de sajets pour le moins variés puisqu'on note, parmi ceux-ci, « Le labyrinthe comme conduite de perle», « L'amour est-il une donnée spetiale? », « Carréinne et campomisme, lours effets sur le psy-chisme humain individuel et collectif . on encore . Symbo-lisms et bicyclette .... \* ATRE : 13, rue de la Friperie, 34000 Montpellier. Tel. : (67) 66-26-05.

# MUSIQUE

L'ÉTAT ET LA VILLE EN DÉSACCORD

# Daniel Barenboïm ou Georges Prêtre à la tête de l'Orchestre de Paris?

On croyait la question réglée : le contrat de Daniel Barenbolm, comme directeur musical de l'Orchestre de Paris, allait être renouvelé, sans enthousiasme, jusqu'en 1989, après négociation d'un nouveau cahier des charges (le Monde du 29 septembre 1984). Mais la Ville de Paris, qui contribue pour 40 % à la subvention de Porchestre, offusquée de ne pes avoir été consultée (le Monde du 19 octobre), vient de proposer la nomination d'un Français, Georges Prêtre. Le ministère de la culture reste ferme sur sa position, appuy par les musiciens qui ont voté à 80 % la confiance à leur chef. Quant à celui-ci, dont le contrat a été dénoncé avec son accord, il compte partir le 31 août 1986.

Une décision est urgente, car il est impossible actuellement de pro-céder à des engagements de solistes et de chefs après cette date, alors que les artistes célèbres ont en général leur calendrier rempli trois ans à l'avance. Les négociations avec les grands maestros (Giulini, Ozawa, etc.) ayant échoné, il serait dange-reux de se séparer de Barenboun qui a la faveur de l'orchestre, fait avec hii un excellent travail technique et donne des interprétations de qualité, même si tout n'est pas du même

La candidature de Georges Prêtre mérite cependant d'être sérieusement examinée. Ce chef français de seixante ans est plus connu à l'étranger, où il fait une brillante carrière, qu'en France, où il a toutefois remporté des succès retentissants les deux dernières saisons avec Molse, Werther et Macbeth au palais Garnier, après avoir été souvent victime de cabales durant les quelque dix années où il était en poste à l'Opéra

Sa carrière lui donne cependant le profil d'un chef lyrique (il était l'un des favoris de Maria Callas) plutôt que symphonique, peut-être à tort, car il a été le directeur de la Santa Cecilia de Rome et a dirigé les meil-

Proposé par la Ville à la direc-

tion de l'Orchestre de Paris,

Georges Prêtre a fait mercredi

une superbe démonstration de

ses qualités avec l'Orchestre na-

tional (qu'il n'avait pas dirigé de-

puis 1968) dans la version inté-

grale de Roméo et Juliette, de

gralement. Le compositeur, il est

vrai. a requis pour cette vaste

symphonie dramatique un

contralto, un ténor, une basse et

des chœurs utilisés si épisodi-

guernent qu'on se contente en

général d'exécuter les pages or-

"L'asuvre entière a cependant

une tout autre stature ; la narra-tion des chœurs au début, en un

style curieux proche du plain-chant, les belles strophes du

contratto qui évoquent si tendre-

ment la tristesse amourause de Roméo, le chant des Capulets

dane le lointain après le hal. l'ad-

mirable psalmodie sur une note

qui accompagne le convoi funè-bre de Juliette, et le final coloré

où le Père Laurence réconcilie les

clans rivaux sur la tombe des

jeunes gens, donnent un

contexte lyrique et dramatique

très fort à cet opéra sans paroles

(puisque les deux héros ne chan-tent pas), dont les protagonistes

s'expriment si profondément à

travers « la langue instrumentale

(de l'orchestre), plus riche, plus variée, moins arrêtée, écrit Ber-

licz, et par son vague même in-comparablement plus puissante

en pared cas a que la parole

Le coème d'amour prend ainsi

une dimension universelle qui re-

joint celle du drame shakespea-

cien. Wagner ne s'y était pas trompé, qui envoya à Berlioz sa partition de *Tristan* avec cette

dédicace : « L'auteur reconnais-

sent de Tristan et Isolde au cher

orficz, si rarement jouée inté-

leurs orchestres du monde (1). Mais il est de fait que les grandes maisons de disques, qui font la pluie et le beau temps sur le marché des stars, ne lui ont guère demandé d'enregis-trer le sacrosaint répertoire purement orchestral. Par ailleurs, on ne sait si Georges Prêtre aurait les qua-

lités de « manager » nécessaires et s'il s'accorderait sur une longue période avec des musiciens fort dif-ficiles.

# Le répertoire français

Reste un dernier point de vue, qui nous paraît fort important et n'a rien à voir avec le chauvinisme : Daniel Barenboim ne s'intéresse pas à la sique française, en dirige fort peu (à part Berlioz, Debussy et Ravel), alors que Prêtre y consacre une large part de son activité. Il est cerment maissin que l'Orchestre de Paris s'éloigne du répertoire de son pays et ne prépare pas une géné-ration de chefs français, ceux-ci devant, en désespoir de cause, chercher fortune à l'étranger (Monteux, Munch, Martinon ou Prêtre naguère, Cambreling, Delacote et peut-être Plasson aujourd'hui).

Chef associé, Claude Bardon ne semble pas avoir l'envergure nécessaire pour tenir ce rôle.

Un « jugement de Salomon » pourrait sans doute résondre le pro-blème actuel : confirmer Barenboim comme directeur musical et nommer Prêtre « premier chef invité », ainsi que cela se pratique couramment dans les orchestres étrangers. Sur les vingt et une séries annuelles, Barenbolm en conduirait huit, comme maintenant, et Prêtre cinq, dont il composerait lui-même les

Cette formule devrait mettre tout le monde d'accord et ouvrir une excellente voie pour l'avenir. Elle serait aussi opportune pour un Michel Plasson, dont il est difficilement acceptable qu'à cinquante et un ans il n'ait pas un poste à Paris; et l'on doit déjà songer a quelquesuns de nos plus sûrs espoirs, comme Sylvain Cambreling (trente-six ans) ou Emmanuel Krivine (trente-sept

JACQUES LONCHAMPT.

Il a par exemple reçu recem-ment la Rose d'or de la critique muni-choise pour son interprétation d'une symphonie de Mahler.

# **ARTS**

# Décès du peintre Arpad Szenes

Le peintre Arpad Szenes est mort le 16 janvier à son domi-cile parisien. Il était âgé de quatre-vingt-sept ans.

Le nom d'Arpad Szenes est inséparable de celui de Maria Elena Vieira da Silva. Il l'avait rencon-trée à l'Académie de la Grande Chaumière en 1929, Après cinq mois de « cours », il épousait cette jeune Portugaise de onze ans sa cadette, et ce fut jusqu'à la fin une union exemplaire, à en juger notamment par l'innombrable série des « portraits de Vieira », dont une centaine étaient exposés en 1983 à la fondation Gulbenkian. Fixé à Paris en 1925, Arpad Szenes venait de Hongrie – il était né le 6 mai 1897 à Budapest. Démobilisé en 1918, il y étudiait la peinture, se tenant au courant des expressions les plus en pointe de l'art contemporain. Sur le plan de la musique aussi, avec Kodaly et Bartok. Il complèta cette connais-sance par an tour des capitales artistiques de l'Europe.

Parallèlement à celle de Vieira, Szenes élabora une œuvre absolu-ment personnelle, faite de douceur et d'austérité, alimentée par les impressions ressenties au cours de nombreux voyages, dont le plus long au Brésil dura sept ans, de 1940 à 1947. C'est une peinture contemplative où la vision du sentie est décantée et « comm

que au spectateur la sensation de l'illimité.. Peut-être trop discrète dans ses manifestations, à l'image de l'artiste qui avait l'air de se tenir en retrait de ses contemporains, cette œuvre a tout de même fini par s'imposer, non seulement auprès des poètes mais aussi d'un public de plus en plus large, et le Grand Prix national des arts et lettres qui lui a été décerné en 1978 en a été la confirmation (il avait été naturalisé français en 1956). On n'a pas oublié, entre autres, l'exposition des multiples et merveilleuses variations intitulées - le Banquet », inspirées par le chant d'amour et de mort du cornette Christophe Rilke.

Mais cet art ne saurait être mieux défini que par Szenes lui-même dans une confidence faite à son ami Guy Weelen en 1981 :

« Quand je dis : « Avec mes che» veux blanchissants les couleurs » de mes tableaux palissent », ce n'est pas une boutade. Je veux dire, et pour moi c'est le grand problème de la peinture telle que je la vis, tout, lignes, couleurs, espace, formes, rythmes, lumière, doit être organique. Comme les muscles, les veines, les organes, le sang, composent un être, les battements de son cœur sont la vie... un être... il en est de même pour la peinture. Tout s'enchevetre et se

JEAN-MARIE DUNOYER.

# Les sonates de Beethoven

En attendant les disques

Fant-il croire ses oreilles ? Le premier des concerts où Daniel Baren-boim joue l'intégrale des sonates de Beethoven nous a abasourdi. Ce son confus et gourd qui semblait sortir d'un piano englouti, ce toucher gras qui pesait des tonnes, ces traits brouillés, l'artillerie lourde qui canonnait sous les fleurs de la Sonate op. 31 nº 3, les entrelacs illisibles de l'op. 106, non, cela ne pou-vait émaner du parfait interprète de Mozart. D'autres auditeurs se montraient ravis, comme plus tard cenx qui avaient entendu le récital sur

grand auteur de Roméo et Ju-

Chef symphonique ou chef ly-

rique, Georges Prêtre a montré

ici les deux facettes de son ta-

ient. Des chanteurs il semble ti-

rer, amener à la vie chaque into-

nation, chaque mot, qu'il articule

en même temps qu'eux, sa main

dessinant la courbe, modelant la

pulpe du langage, son visage re-

flétant l'exacte impression du

sentiment. Et il déploie l'orches-

tre en périodes amples, où ce-pendant chaque détail est si-

gnaié, commandé avec une

précision expressive absolue, en-

gendrant aussi ces foudroyantes

sautes de climat qui correspon-

dent au relief tourmenté de la

d'amour, montant peu à peu

jusqu'à l'extase avec une inten-

sité poignante, ou bien la lente

déploration funèbre glissant sur

le fugato des cordes, suivis de l'irruption violemment dramati-

que de Roméo (avec le beau

geste du chef imageant son ef-

fondrement) et soudain de cette

fabuleuse explosion merveilleuse,

nerveuse, joie et pleurs mêlés, qui, un instant sublime, réunit les

Nadine Denize, avec sa voix

ambrée, roucoulante, si berlio-

zienne, Jean Dupouy, savoureux

dans le premier scherzetto de la

reine Mab, et le grandiose Père Laurence de Nicolas Ghiuselev,

les chœurs de Radio-France et

l'Orchestre national, tendu, acéré, attentif aux coloris sus-

cités par Georges Prêtre, doivent

être associés au triomphe de celui-ci, que les auditeurs da

France-Musique auront pu

Loc: 887.97.34

deux amants.

Tous les soirs 21 h - Relâche Mercredi - Matinée Dimanche 16 h

Telles la longue scène

« ROMÉO ET JULIETTE », de Berlioz

Les deux facettes d'un chef

France-Musique. Sans doute faut-il donc incriminer l'acoustique capri-cieuse de la salle Pleyel, qui n'est décidément pas faite, même après sa rénovation, pour le piano.

Cela n'explique pas tout : le menuet de la Sonate op. 2 nº 1, lent et placide, qui faisait un mouton ou un agneau du jeune Beethoven, et les variations exagérées du tempo dans le final; la note montée en épingle, tintant comme une cloche à chaque apparition du thème du minuetto dans la Sonate en mi bémol op. 31, nº 3; l'accent dur, le clinquant au lieu de la grandeur dans l'allegro de la Hammerklavier, son scherzo trop serré et l'adagio d'une lenteur qui allait jusqu'à la dissolution de la mélodie, enlevant la pulsation, la possibilité de rubato, l'aimantation des notes qui compoent cette immense s contemplative, et la fugue attaquée à un train d'enfer, puis ralentissant peu à pen... Pourtant cette sonate op. 106 avait heureusement un tout autre relief que les deux precé-

Mais, à travers le prisme défor-mant de Pleyel, on ne discernait rien qui enchante, captive et prenne le cœur. On sera peut-être plus heu-reux avec l'intégrale de ces mêmes sonates enregistrées par Barenbolm qui paraît ces jours-ci.

† Prochaines séances salle Pleyel les 29 janvier, 9, 12, 18 et 28 février, 11 et 22 avril.

# **VARIÉTÉS**

«BYE BYE SHOW-BIZ», de Jérôme Savary

# La folle histoire du spectacle

Avant d'être présenté au Théâtre Mogador, Bye Bye Show-Biz a déjà été joué une centaine de fois un peu partout en Europe : à Madrid, à Rome, à Vienne. Ce qui a permis à Jérôme Savary de netrouver, d'une cer-taine manière, la tradition de Broadway qui veut qu'un ouvrage se rôde, s'affine - dans quelques - unes des principales villes américaines avant sa « pre-mière » officielle (le Monde du

La référence à Broadway n'est pas, bien sûr, accidentelle. Bye Bye Show-Biz est construit comme une comédia musicale dans la mesure où, prenent prétexte d'une monographie, on y du naturel et du charme. Bateleur de Bye Bye Show-Biz, Jérôme toire du soectacle, depuis l'âge des cavernes jusqu'au rock, en s'appuyant sur la grâce d'un cente qui brise les berrières, qui besoin de toujours plus d'espace et dont les conventions rendent tout possible. Savary joue sur les images qui se bous-culent, la comédie de situation, le gag, les chansons, la danse, la sique, et parvient à un équilibre presque parfait.

Pas de temps morts dans ces ux heures trente infailliblement drôles, où l'on peut aussi rencontrer la tendresse, l'élégance, l'éclat musical, le bonheur, à tra-

Broadway justement) admirable-ment réussie dans sa composition, dans ses couleurs.

Bye Bye Show-Biz met en scène six artistes au chômage qui s'inventent un destin. Il y a notamment Astor le magicien, qui coupe chaque soir sa fernme en morceaux et qui finit par le faire pour de bon parce qu'elle voulait filer un amour avec l'équilibriste. Il y a sir Laurence Appletree qui, malade de voir sa cantatrice de femme se prendre pour une Noire, se noircit le visage avec du cirage et joue Othello. Il y a Lise, qui a descendu autrefois 112 527 marches au Casino-de

La dérision est l'un des moteurs de cette comédie musicale qui natrouve le p parmi les hommes vivant dans les grottes de Lascaux, offre des rapprochements irrésistibles, des caricatures délirantes, fourmille de trouvailles, de situations folles, reprend à son propre compte l'image d'un clip sur l'époque du swing.

Metteur en scène, Jérôme Savary a déployé son ingéniosité, son invention, sa verve. C'est éblouissant. Et toute la troupe du Maoic Circus est « synchrone » dans le plaisir de jouer.

CLAUDE FLÉOUTER. ★ Théâtre Mogador, 20 h 30.

# THÉATRE

« MES AMIS », à Villeurbanne

# Le corps du silence

Bagouêt. L'homme du geste aime le théâtre parié, l'homme de la parole aime le théâtre du coros. Les deux déciderent qu'un jour ils travaille-

raient ensemble. Leur choix s'est porté sur le livre d'Emmanuel Bove Mes amis (aux éditions Flammarion), sorte de confession, récit d'un homme de rien dont le regard se porte sur la misère plate des rues pavées, des maisons de briques, des chambres exigues, des bistrots poisseux, des quais noctumes sous lesquels l'eau opaque roule son mystère. Paris, une ville, la pesanteur

Le décor, ce sont des murs granu-

leux, cris, fermés de fenêtres aveugles. Ils entourent un espace vide, le seul accessoire est une chaise. Chemise blanche, pantalon noir à bretelles, les mains posées sur les genoux, Gérard Guillaumat est assis immobile, ramassé sur lui-même, en attente. Et quand il se lève et merche, les bres écartés, les doigts ébauchant des signes, les mains trainant comme dans du sable, il traca des parcours en diagonale, en lignes courbes inschevées. Ce n'est pas de la danse, mais on reconnaît la manière dont la danse peut remodeler l'espace, en stylisant les mouvements les plus banals, en les décomposant, en les dérythmant. Et c'est étonnant de voir comment un corps de comédien habitué à se charger du

Un soir où il jouait l'Homme qui rit, de Victor Hugo, Gérard Guillaumat rencontra le chorégraphe Dominique sens des mots, à les accompagner, à leur donner la tension de sa vie, com-ment ce corps est capable de prendre

le poids du silence. Ce n'est pas vreiment le silence : il v a la resolration de l'homme. le son des bruits et des musiques trafiquées, de Gilles Grand, qui toument à l'intérieur des murs, crapatutent sous le plancher, s'envolent dans les cintres... Et les mots, des lambeaux du livre. Le livre est construit en courts chapitres d'une écriture précise, coupante, très « écrite ». Quelques phrases, trop ou trop peu d'ailleurs. En définitive, Gérard Guillaumat se tient au plus près d'Emmanuel Bove quand il joue le texte sans le dire, avec ses yeux plissés, sa tête penchée, avec sa massa qui se colle aux murs et y des-

sine d'étranges hiéroglyphes. COLETTE GODARD. ★ Villeurbanne, Atsliers du TNP jusqu'au 19 janvier.

22-23-24-25-26 janvier 20h30 27 janvier 15 h 30

LOC. 899.94.50

- CE SOIR PREMIÈRE --

MADELEINE



L'Ouest, le vrai. Le telent, le vrai... Bernard Thomas - LE CANARD ENCHAINE On it beaucoup dans cette comédie bur-lesque aux relents de soutre. a termins de soutte. Monique Prévot - FRANCE-SOIR

Roland Blanche (Austin), Richard Bohringer (Lee), Loube Guertchikoff (ia manman)... mênent la danse avec beaucoup d'ac de chaleur. Michel Cournot - LE MONDE Richard Sohringer et Roland Stanche sont tout simplement prodigieux de bagout, d'imprevu, de vertié et de pathétisme. Un grand duo d'acteurs.

Pleme Marcabru - LE PORVT Ces deux-là, on les regarderait des heures s'entre-déchirer, en se goinfrant de pop-corn. Gilles Costaz - LE MATIN

La mise en scène de Luc Béraud et Jeanrolatique. Paul-Louis Mignon - FRANCE INTER

Nous sommes lous emportés par le vent Jean-Claude Kerbourc'h - LE QUOTIDIEN

Co-production
Cie BERTO-RIBES/CYRIL HUMPHRIS LOCATION 265,07,09 et agences



# SPECTACLES

# théâtre

## LES SPECTACLES **NOUVEAUX**

HISTOIRE INACHEVÉE : Petit

Odéon (325-70-32), 18 h 30. LE BORGNE EST ROI : Cent Compiden (277-12-33), 21 h. UN RITE POUR LE DIRE : Man-MILLE FRANCS DE RECOM-PENSE: Cité universitaire, grande salle (589-38-69), 20 h 30. LA DROLESSE : Épicerie (272-

LOVE : Gaité-Montparause (322-16-18), 20 h 45. LE CHAT DE LA SAINT-SYLVESTRE : Monifictard (331-TAILLEUR POUR DAMES : Bouffes Parisiens (296-60-24), 21 h.

Les salles subventionnées

TEP (364-80-80) Theatre : 20 h 30 : Clair d'usine : Cinésna : 20 h : la Nouvell G. Buisson, A. Grasset, D. Letessier.

BEAUBOURG (277-12-33), Débats :
18 à 30 : Tout sevoir sur les sectes;
Cladens-Vidée, à 16 h : Londres-Paris :
Première en Ulm; 19 h, Ananas, de A.
Gitai; 17 h 30, 20 h 30 : le Cladens chinois (programme complet aux bes-ques d'accueil); 15 h : Kandinsky et la découverte de l'art abstrait; 18 h : George Landow; Tabière: 21 h : Le bor-ter est i nor l'Ausim Thédara d'archgue est roi, par l'Aurige Théâtre, d'après Carlos Fuentes.

THEATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), 20 h 30 : la Fille de madam

THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77).
20 h 30 : Richard III ; 18 h 30 : Lleis Llach (Catalogne).

### Les autres salles

A. DEJAZET (887-97-34), 21 h : Le AKRAKAS CENTER (258-97-62), ANTOINE-SIMONE BERRIAU (208-

ARCANE (338-19-70), 20 h 30: ke ATALANTE (606-11-90), 20 h 30 : Jour-

ATELIER (606-49-24), 21 h : la Danse de ATHENEE (742-67-27), 20 h 30 : les Ser-

ments indiscrets; 20 h 30 : Voyages BASTILLE (357-42-14), 19 h 30 : Conver-

sation chez les Stein sur monsieur Gothe absent ; 21 h : Still Life. BOUFFES PARISIENS (296-60-24), 21 h : Tailleur pour dames

BOUVARD ex-POTINIÈRE (261-44-16), 21 h : Théâtre de Bouvard. CARTOUCHERIE, Th. de la Tempére (328-36-36), 20 h 30 : Réves, CENTRE MANDAPA (589-01-60),

20 h 30 : Un rite pour le dire. CITÉ UNIVERSITAIRE (589-38-69), Grand-Théâtre, 20 h 30 : Mille francs de récompense ; La Resserre, 20 h 30 : le Train était à l'heure ; Galerie, 20 h 30 : le

DE L'HUGO DANS L'AIR

MILLE FRANCS

RECOMPENSE

de Victor Hugo par Théâtre en Liberté Cie Téphany Meyrand

En coproduction avec la Région lle-de-France, le Jeune Théâtre National et le Ministère de la Culture.

• "Une soirée de bonheur parfait" (Le Journal du

"Un chef-à'œuvre de théâtre pour tous publics"

• "Hugo est présent, brillant, insolent, superbement bête, superbement bon" (Jacques Nerson, Le Figaro

• "Pierre Meyrand est superbe en forçat.." (Robert

ctacle populaire.." (Anne Ubersfeld, L'Humanité).

L'exceilent Pierre Meyrand a plusieurs reprises m'a rappelé la faconde du pourtant incomparable Pierre

"Pai pris un intense plaisir à découvrir ce mélodrame" (Philippe Tesson, Le Canard Enchaîné).

◆ "Précipitez-vous\_ Une mise en scène bondissante

• Cette soirée a quelque chose de revigorant (Guy

Grand Théâtre

de la Cité Universitaire

à partir du 16 janvier

du mercrecii au samedi soir 20 h 30. Tel. : 589.38.69

Lors de la création en 1980

• "Le plus beau, le plus drôle, le plus intelligent

Brasseur." (François Chalais, France-Soir).

Une mise en scène et une interprétation

tionnelles (Médecin de France).

(Michel Cournot, le Monde).

Nícole du Roy, Telerama).

Dumur, Le Nouvel Observateur),

CTTHEA (357-99-26), 22 h : le Crime COMÉDIE CAUMARTIN (742-43-41). 21 h : Revieus dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-37-21), 20 h 45 : Leocadia.

COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), 20 h 45 : Messisurs les ronds-de-cuir; 22 h 30 : Lili. DAUNOU (261-69-14), 21 h : le Canard à

DÉCHARGEURS (236-00-02), 19 h : Mystère boulle ; 21 h : Et si je mettais no DIX HEURES (606-07-48), 20 h 30 : Repas de famille; 22 h : Scènes de ménage.

EDOUARD VII (742-57-49), 20 h 30: EPICERIE (272-23-41), 20 h 30 : la Dr6-ESCALIER D'OR (523-15-10), 21 b : le Misunthrope.

ESPACE ACTEUR (262-35-00), 20 h 45: ESPACE KURON (373-50-25), 20 h 30 :

ESPACE MARAIS (271-10-19), 18 b 30: les Hivernants: 20 h 30: le Misan-thrope; 22 h 30: Madras. ESSAION (278-46-42), 1. 19 h: Hiro-shima mon amour 85; 20 h 30: Un habit d'homme. II. 18 h 30: la Tour d'amour; 21 h: Caméléon.

GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18). GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Pink

GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06), 21 h : Bat-K. HUCHETTE (326-38-99), 19 b 30: la Camatrice chauve; 20 b 30: la Leçon; 21 b 30: Offenbach, tu connais?

JARDIN D'HIVER (255-74-40), 21 h : LA BRUYERE (874-76-99), 21 h : Guéri-LUCERNAIRE (544-57-34) L 18 h: le

Pupille vent être intesur; 20 h : les Eaux, et les Foréts; 21 h 45 : le Prophète. – IL 18 h 00 : la Gazelle après minuit; 20 h : Pour Thomas; 22 h : Hiroshima mon amour. Petite salle, 18 h : Parlons français, n° 2; 20 h : M. Lourie; 21 h 30 : Cochtail Bloody M. LYCÉE C.-SÉE (607-91-51), 20 h 30 : les

MADELEINE (265-07-09), 20 h 45: MARIE-STUART (508-17-80), 22 h: Savage Love.

MARIGNY (256-04-41), 20 h 30 : Napo-léon ; SaBe Gabriel (225-20-74), 21 h : in Berlue. MICHEL (265-35-02), 2) h 15: On dinera MICHODIÈRE (742-95-22), 20 b 30 : 12

Biujieur.
MONTPARNASSE (320-89-90). Grande
salle, 2! h : Duo pour une soliste. Petite
salle, 2! h : Arbres de vic.
NOUVEAU TH. MOUFFETARD (331-11-99), 20 h 45 : le Chat de la Sei

---- camo marques (\*) sont interdits am moins de treize ans, (\*\*) anx moins de dix-init ans. PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : 12 PALAIS DES GLACES (607-49-93), 21 h : A l'ombre des années en fleurs. La Cinémathèque POCHE MONTPARNASSE (548-92-97), 21 b: Kidnapping. CHAILLOT (784-24-24) 16 h : Honmage à Sam Jaffe : Horizons perdus, de F. Capra ; 19 h : Cinéma chinois. Florilège : Dix mille foyers de lamière, de S. Fu ; 21 h 15, soixante-dix ans d'Univer-sal : le Signe du palen, de D. Sirk.

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h : la Nouvelle Babytone, de L. Trauberg et G. Kozinitzev ; 17 h : Carre blanche à Theo Angelopoulos : Citizen Kane, d'O. Welles ; 19 h : Ciséma japonais. La guerre : la Condition de l'homme (le Chemin de l'éternité), de M. Kobayashi.

# Les exclusivités

AIDA (IL, v.o.) (inédit): Cimoches Saint-Germain, & (633-10-82). ALSINO EL CONDOR (Nicaragna, v.o.), Rápublic Cinéma, 11º (805-51-33). Républic Cméma, 11° (805-51-33).

AMADEUS (A., v.o.): Forum 1° (297-53-74); Vendôme, 2° (742-97-52); UGC Odém. 6° (225-10-30); Gaumont Champs-Elysées, 8° (359-04-67); Escurial, 13° (707-28-04); Parunssiens, 14° (335-21-21); 14 Juillet Beangrenelle, 15° (575-79-79). – V. f. Rez, 2° (236-83-93); Impérial, 2° (742-72-52); Montparnos, 14° (327-52-37); Gaumont Sud, 14° (327-84-50); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00); Murat, 16° (651-99-75).

L'AMOUR A MORT (Fr.): Quintette, 5-(633-79-38). ANOTHER COUNTRY (Histoire d'une

(633-79-38).

ANOTHER COUNTRY (Histeire d'une trahism) (Brit, v.a.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70): Saint-Germein Huchette. 5" (633-63-20): Olympic Luxembourg. 6" (633-63-20): Pablicis Saint-Germain, 6" (222-72-80): Pagode, 7" (705-12-15): Elysées Lincoln. 8" (359-36-14): Ambassade. 8" (359-19-08): Olympic Entrepôt. 14" (544-43-14): Bicarvenile Momparasse. 15" (544-25-02): — V.f.: Impérial. 2" (742-72-52): Miramar. 14" (320-85-52): Gammont Convention. 15" (828-42-26).

A NOUS LES GARÇONS (Fr.): Forum Orient Express. 1" (233-42-26): Richelien. 2" (233-56-70): Publicis Champs-Bysées. 8" (720-76-23): Saint-Lazare Pasquier. 8" (387-35-43): Marigman. 8" (387-35-243): Marigman. 8" (399-282): Français. 9" (770-33-88): Bastille. 12" (307-54-40): Nation. 12" (343-04-67): Fanvette. 13" (331-60-74): Mistral. 14" (339-52-43): Montparnasse Pathé. 15" (320-12-06): Geumont Convention. 15" (828-42-27): Pathé Wepler. 18" (522-46-61): Ganmont Gambetta. 20" (636-10-96).

ATTENTION LES DÉGATS (k., v.f.): Rex. 2" (236-83-93): UGC Montparnasse, 6" (574-94-94): Normandie. 8" (531-66): UGC Boulevard. 9" (574-95-40).

95-40). AU-DESSOUS DU VOLCAN (A., v.a.) :

AU-DESSOUS DU VOLCAN (A., v.s.):
Espace Gaßé, 14\* (327-95-94).
BÉBÉ SCHTROUMPF (Belg.):
Goorge V, 8\* (561-41-46): Bastille, 11\* (307-54-40): Nation, 12\* (343-04-67):
Fauvette, 13\* (331-60-74): Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06): Grand
Pavois, 15\* (554-48-85); Clichy Pathé,
18\* (572-46-61)

18 (522-46-01). BOLERO (A., v.a.) (\*): UGC Danton, 6 (225-16-30): Emutage, 8 (363-16-16): v.f.: UGC Montparnasse, 6 (574-94-94): UGC Boulevard, 9 (574-

# Le Monde Informations Spectacles 281 26 20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles lde 1) h à 21 h sout dimonches et jours tériés! pervation et prix préférentiels avec la Carte Club

Pour adhérer au Club du Monde des Spectacles envoyez le builletin ci-di au journal Le Monde, service publicité, 5 rue des Italiens 75009 Paris. le désire recevoir la Corte du Oub du Monde des Spectocles et je joins 100 F françois par chèque ou mandat-lettre à l'ordre du journal Le Mande.

·Nº tál

# Jeudi 17 janvier

Opérettes

phée aux enfers.

Les concerts

(Schutz).

(331-56-86) :

cinéma

CC Canadian, 20 h 30 ; B. Biot.

FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (602-12-11), 20 h 30 :

SALLE GAVEAU (563-20-30), 20 h 30 :

elle Pleyel, 20 h 30 : Orchestre de Paris, dir. : R. Chailly (Stravinsky, Saint-Saëns, Schumann).

alle Gavess, 20 h 30 : L. Cabesso, S. Atherton (Beethoven, Prokofiev,

adio-France, Anditocism 196, 18 h 30 : Musique à découvrir (Obouhov, Nono, Crumb...).

Crimon.).

Chour national, Essemble de cuivres Da
Camera, Ensemble instrumental de
Paris-Serbonne, dir.: J. Grimbert

rée Guinet, 20 b 30 : musique traditi

BOY MEETS GIRL (F.) : Saint-André-des-Arm, 6 (326-80-25); Olym-pic, 14 (544-43-14).

BRIGADE DES MŒURS (Fr.) (\*\*) :

George-V. & (562-41-46); Marignan, & (359-92-82); Français, 9 (770-33-88); Maxéville, 9 (770-72-86); Fanvette, 13

(320-12-06); Gambetts, 20 (636-10-96).

Reflet Logos II, 5\* (354-42-34).

CARMEN (Esp., vo.): Boite à films, 17\* (622-44-21). BROADWAY DANNY ROSE (A., v.c.):

CARMEN (Franco-it.): Publicis Matignon, 8 (359-31-97).

LE CONTE DES CONTES (Sov., v.a.) :

Athéna, 12 (343-00-65); Fauvenie, 13 (331-56-86); Paramount Gelaxie, 13 (580-18-03); Paramount Montparnasse, 14 (333-30-40); Gaumont Sud, 14 (337-84-50); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Convention Sain-Charles, 15 (579-33-00); Montparnot, 14 (327-52-37); Paramount Maillot, 17 (758-24-24); Images, 18 (522-794); Paramount Montparnot, 17 (758-24-24); Images, 18 (522-794); Paramount Montparnot, 19 (522-794); Paramount Mont

47-94); Paramount Montmartre, 18 (606-34-25).

LA CORDE RAIDE (\*). film améri-

LA CORDE RAIDE (\*), film américain de Richard Tuggie (v.c.).: Forum, ir (297-53-74); UGC Opéra, 2 (374-93-50); Ciné Beanboare, 3 (271-52-36); Cluny Palace, 5 (354-07-76); UGC Odéon, 6 (275-10-30); UGC Resonde, 6 (575-94-94); Pablicis Champs-Elysées, 8 (720-76-23); UGC Normandie, 8 (563-16-16). V.f.: Gaumont Richelien, 2 (233-56-70): UGC Boulevard, 9 (574-95-40); Athéna, 12 (343-04-55); UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59); Nations, 12 (343-04-67): UGC Gebelins, 13 (336-23-44); Mistral, 14 (539-52-43); UGC

os, 6<sup>a</sup> (544-28-80).

PORTE SAINT-MARTIN (607-37-53). La danse. 20 h 30 : Deux hommes dans une va QUAI DE LA GARE (585-88-88) (2 Fille 18 THEATRE (226-47-47), 20 b 30 : Cic da Bijave. PALAIS DES GLACES (607-49-93). RENAISSANCE (208-18-50, 203-71-39),

SAINT-GEORGES (878-63-47), 20 h 45: On m'appelle Emi SPLENDED ST-MARTIN (208-21-93). 20 h 30 : Tous aux abris.

21 h : Une clé pour deux

STUDIO BERTRAND (783-64-66), 20 h 30 : le Café par exemple. ELDORADO (241-21-80), 20 h 30 : STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-36-82), 20 h 45 : De si tendres liens. FONTAINE (874-74-40), 20 h 30 : Or-

TAI THEATRE D'ESSAI (278-10-79). L 20 h 30 : l'Ecume des jours. IL 20 h 30 : THEATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire.

THÉATRE DE L'ILE SAINT-LOUIS (633-48-65), 20 h 30 : Pièces détachées. THEATRE DU MARAIS (278-03-53), 20 h 30 : Androclès et le lion THÉATRE 14 (545-49-77), 20 h 45 : le

THEATRE DU TEMPS (355-10-88), THÉATRE TROIS SUR QUATRE (327-09-16), 20 h 15 : Rattraper le temps. THÉATRE DU ROND-POINT (256-

70-80). Grande salle, 19 h : Cinq No THEATRE DE L'UNION (246-20-83). 20 h 45 : Dis à la Lune qu'elle vi TOURTOUR (887-82-48), 20 h 30 : Cala-mity Jane ; 22 h 30 : Carmen cru.

TRISTAN HERNARD (522-08-40), 21 h :

VARUETES (233-09-92), 20 h 30 : les VINAIGRIERS (245-45-54), 20 h 30 : Deux sous pour les pen

(222-57-97); Seint-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43); Nation, 12° (343-04-67); Farvette, 13° (331-60-74); Gammont Sad, 14° (327-84-50); Gammont Courteion, 15° (828-42-27); Paramount Mailiot, 17° (758-24-24); Pathé Clichy, 18° (522-46-01); Gambetta, 20° (636-10.90)

DIVA (Fr.) : Rivoli Beasbourg, 4 (272-DON GIOVANNI (IL., v.a.) : Studio de la EMINIANUELLE IV, George V. S (562-

LES ENRAGÉS (Fr.) (\*); Gaument Helles, 1= (297-49-70); Berlitz, 2: (742-60-33); Ambassade, 8: (359-19-08); Bustille, 12: (307-54-40); Parassalens, 14: (335-21-21). L'ETÉ PROCHAIN (Fr.) : Rex, 2 (236-

23-93); Forum Orient-Express, 1= (233-42-26); Paramount Marivanx, 2= (296-80-40); Paramount Odéon, 6- (325-59-83); Paramount Opéra, 9- (742-56-31); Paramount Bastille, 12= (343-79-17); Paramount Galaxie, 13= (540-17); Paramount Gal 18-03); Paramoun: Gobelius, 13-(707-12-28); Paramoun: Montparasse, 14- (335-30-40); Paramoun: Odésia, 14- (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Passy, 16 (288-62-34); Paramount Maillot, 17 (758-24-24); Pathé Gichy, 18 (522-

GREMLINS (A., v.A.) : UGC Norma 9 (563-16-16); — V.f.: Paramount Opéra, 9 (742-56-31); UGC Gove de Lyon, 12 (343-01-59); UGC Gobelins, 13 (336-23-44); Ganmout-Sad, 14 (327-84-50); UGC Convention, 15-(574-93-40); Path6-Clichy, 18- (522-

CREVSTOKE, LA LÉGENDE DE TARZAN SEIGNEUR DES SINGES (Ang. v.a.): Quimette, 5 (633-79-38); George-V. 8 (562-41-46): Paransiem, 14 (335-21-21). - V.f.: Français, 9 (770-33-88).

L'HISTOIRE SANS FIN, (All., v.a.) :-UGC Marbenf, 3 (561-94-95); Grand Pavois (H. sp.), 15 (760-89-16). IL ÉTAIT UNE POIS EN AMÉRIQUE (A., v.a.) : Cinocher Seini-Geomein, 6' (633-10-82).

INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (A., v.o.) : Marbeuf, 8 (561-94-95). - V.f.: Capri, 2 (508-11-69). KAOS, CONTES SICTLIENS (IL, va.) :

EAOS, CONTES SECULIENS. (it., vo.).
Forum. 1" (297-53-74): 14 Juillet Racine. 6" (326-19-68)"; 14 Juillet Parnasse. 6" (326-58-00). Mariginin. 9" (359-92-82): 14 Juillet Basuille. 114 (351-90-81). PLM Saint-lacques, 144 (589-68-42): 14 Juillet Basuille. 114 (589-68-42): 14 Juillet Basuille. 114 (589-68-42): 14 Juillet Basuille. 115 (575-79-79): v.f.: impérial. 2" (742-72-52): Saint-Lazaré Pasquier. 8" (347-35-43): Nation. 12 (343-304-67): Mompaquesse Pathé. 14" (320-12-06): Pathé Clichy. 18" (522-46-01).

LOVE STREAMS (A., vo.): Forum Orient Express. 1" (233-42-26): Olympic Saint-Germain. 6" (222-87-23): 14 Juillet Parmasse. 6" (326-58-00): George V: 8" (562-41-46): Action Lafayette. 9" (329-79-89): 14 Juillet Bastille. 11" (357-90-81): 14 Juillet Beaugrenelle. 15" (575-79-79).

MARCHE A. L'OMBRE (Fr.): Para-

MARCHE A L'OMBRE (Fr.) : Para-

America L. Covannes (Fr.): Fam-mount Marivaux. 2 (26-80-40); George-V, B. (562-41-46); Galté Roche-chount; 9. (878-81-77); Montparox. 14 (327-52-37); Paramount Orléans, 14 (540-45-91).

MARIA'S LOVERS (A., v.o.) : UGC Opéra, 2: (274-93-50); Ciné Besubourg, -3- (271-52-36); Clany-Ecoles, 5- (354-07-76); UGC Rotonde, 6- (574-94-94); UGC Biarrizz, 8- (562-20-40); Calypso, 174 (380-30-II)... LE MEILLEUR (A. v.o.) : Botte à Films (HL sp.), 17 (622-44-21). MEURTRE DANS UN JARDIN

MEURITE DANS: UN ARTUM ANGLAIS (Brit. v.a.): Epéc de Bois, 5-(337-57-47); Saint-Ambroise (H. sp.), 11- (700-89-16). 1984 (A., v.a.): 14 Juillet Parmasse, 6-(326-S8-00); Marignan, 8- (359-92-82); Saint-Ambroise (R. sp.), 11- (700-89-16).

LE MOMENT DE VÉRITÉ (A., v.f.) : Opéra Night, 2 (296,52-56). NEMO (A., v.o.) : Bonsparte, 6 (326-

LES NUITS DE LA PLENE LUNE (Fr.) : Quintetta, 5 (633-79-38); George V, 8 (562-41-46). LE PAPE DE GREENWICH VILLAGE (A. v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (271-

# Cosmos, 6' (544-28-80). COTTON CLUB\* (A., v.o.): Gammont Halles, 1\* (297-49-70); Saint-Germain Hachette, 5\* (633-63-20); Hantefenille, 6\* (633-79-38); Ambassade, 8\* (359-19-08); Colisée, 8\* (359-29-46); Escurial, 13\* (707-28-04); Parmassiens, 14\* (320-30-19); 14\* Juillet Beatgreedle, 15\* (575-79-79); Mayfair, 16\* (525-27-06); v.f.: Berlitz, 2\* (742-60-33); Richelieu, 2\* (233-56-70); Bretagne, 6\*

LES FILMS NOUVEAUX LES AMANTS TERRIBLES, film français de Danièle Dubroux: 7º Art Beaubourg, 3º (278-34-15); Odro-sie Lucaribourg, 5º (633-97-77). Convention, 15 (564-93-40); Pathé Wepler, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99). pic Luxembourg, 6' (633-97-77); Elysées-Lincoln, 8' (359-36-14); Parmassiens, 14' (320-30-19). LE CRIME D'OVIDE PLOUFFE,

Parmassions, 14 (320-30-19).
L'ARBRE SOUS LA MER, film français de Philippe Muyl: Forum Orient-Express. 1\*; (233-42-26); Quintette, 9\* (633-79-38); George-V. 8\* (562-41-46); Lumière, 9\* (246-49-07); Parmassions, 14\* (320-30-19).
L'Alibre pour le parmassions, 14\* (320-30-19). film canadien-français de Denys Ar-cand : Saint-Germain Village, 5-(633-63-20) ; Gammont Coisée, 8-(359-29-46) ; Paramount Opéra, 9-(742-56-31). LES FOLIES ORDINAIRES DE

CHARLES BUKOWSKI, film français de Barbet Schroeder: Sna-dio 43, 9 (770-63-40). 30-19).

L'AUBE ROUGE, film américain de John Milius, v.o.: Forum Orient-Express, 1\* (233-42-26); Quinnette, 5\* (633-79-38); Paramount Odéon (325-59-83); Gaumont Ambeisade, 8\* (359-19-08); Paramount City, 8\* (562-45-76); V.f.: Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40); Gaumont Richelieu, 2\* (233-56-70); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Paramount Bastille, 12\* (343-79-17); Athéma, 12\* (343-00-65); Fauvette, 13\* (331-56-86); Paramount Ga-

dio 43, 9: (770-63-40).

GLAMOUR, Ilm Trançais de Francois Merlet: Forum Orient-Express.

1= (233-42-26); Rax, 2= (236-83-93); Ciné Resinbourg, 3= (271-52-96); UGC Dunton, 6= (225-10-10); UGC Biarritz; 8= (562-20-40); drançais, 9= (770-33-88); UGC Gobeliux, 13= (346-23-44); Montparanene Pathé, 14= (320-12-66); UGC Convention, 15= (574-93-40); Images, 18= (322-47-94); Secrétan, 19= (241-77-99).

PHILADELPHIA EXPERIMENT. 47-94); Secrétan, 19-(241-77-99).
PHILADELPHIA EXPERIMENT, film; américain de Stewart Raffil.
V.o.; Hautefoulle, 6- (633-79-38); Goorge-V., 8- (562-41-46); Marignan, 8- (359-92-82); Patrassiens, 14- (335-21-21). V.f.; Lumière, 9- (247-49-07); Maréville, 9- (770-72-86); Mistral, 14- (539-52-43); Images, 19- (522-47-94).

PENDEZ-VOIS.

RENDEZ-VOUS A BROAD-STREET, film américain de Peter Webb. V.A.: Gairmoni Halles, 1st (297-49-70); Cluny Palace, 5st (354-07-76); Marignan, 3st (359-92-82); Bienvenne Montparasses, 15 (544-25-62); Kintpantrame, 15 (306-50-50).

15 (306-50-50).

LES SAINTS INNOCENTS, film espagned de Mario Camus. V.o.: Forum, 1\* (297-53-74); Hautefenille, 6\* (633-79-38); George V, 8\* (562-41-46); Parasstiens, 14\* (335-21-21); Olympic Entrepte, 14\* (544-43-14). V.f.: Lumière, 9\* (246-49-07); Panyette, 13\* (331-60-74).

\$2-36); Saint-Michel, 5 (326-79-17); UGC Champs-Hystes, 8 (561-94-95); Parisasciens, 14 (335-21-21); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15 (575-79-79). — V.f.; Rex. 2 (236-83-93).

Res. 2 (236-83-93).

PARIS. TEXAS (A., v.o.): UGC Opera.
2 (574-93-50); Panthéon, 5 (35415-04); Sami-André-des-Arts, 6 (32648-18); UGC Biarritz, 2 (562-20-40).

PAROLES ET MUSIQUE (Fr.): Ganmont Halles, 1\* (297-49-70); UGC
Opéra, 2 (274-93-50); Berlitz, 2 (74260-33); UGC Odéon, 6 (225-10-30);
Collide, 8 (359-29-46); Biarritz, 8 (562-20-40); UGC Gobelins, 13 (33623-44); Mistral, 14 (539-52-43); Miramax. [4\* (320-89-52); Ganmont Convenmar, 14 (320-89-32); Gammon Convention, 15 (828-42-27); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Paths Clicky, 19 (522-46-01).

PARTENAIRES (Fr.) : Relet Quartier Latin. 5 (326-34-65) : George-V, 8 (563-41-46). LE PAYS OU RÉVENT LES FOURMIS VERTES (All., v.c.) : Gaumont Halles, 1- (297-49-70) : Hantofeuille, 6- (633-79-38).

LA POULE NOIRE (Sov., y.f.) : Comos, A POULE NURE (Sov. v.l.): Cosmos, 64 (544-28-80).

PRÉNOM: CARMEN (Fr.): Grand
Pavois (H. sp.), 15\* (554-46-85).

QUILLOMBO (Bresilien, v.o.): Denfert, 14\* (321-41-01).

RÉVELLON CHEZ. BOS (Fr.): Paramount Morroscopies 14\* (33-530-40).

mount Montparnelse, 14 (335-30-40).

LES RIPOUX (Fr.): Arcades, 2 (233-54-58); Berlitz, 2: (742-60-33); UGC Danton, 6: (225-10-30); UGC Bismitz, 8: (562-20-40); Montparnels, 14: (327-52-37); Ranelegh, 16: (288-64-44). RIVE DROITE, RIVE GAUCHE (FL):

Marhoul, 8 (561-94-95).
REUBEN REUBEN (A., v.o.) : Scudio LES RUES DE L'ENFER (A.) (\*\*) vo.: Paramount Odéon, 6: (325-983); v.f.:
Paramount City: Triomphe, 8: (56245-76); Maxéville, 9: (770-72-86);
Paramount Opéon, 9: (742-56-31); Paramount Galaxie, 13: (580-18-03); Paramount Montmartre; 18: (606-34-25).

mount Montmartre, 18" (606-34-25).

SAUVAGE ET REAU (Fr.) Monto-Carlo, 8" (225-99-83); UGC Danton, 6" (225-10-30); Paramount Opéra, 9" (742-56-31); Paramount Bastille, 12" (343-79-17); Paramount Galaxie, 13" (580-18-03); Paramount Montparasses, 14" (335-30-40); Convention Saint-Charles 15" (579-34-34).

LA 7 CIBLE (Fr.): Richelieu, 2 (233-56-70): Berlitz, 2 (742-60-33); Breta-gue, 6 (222-57-97): Le Paris, 8 (359-33-99); Paris Cane I, 10 (770-21-71); General Communication nt Convention, 15 (828-42-27); Pathé Clichy, 18 (522-46-91). HRENA, LA REINE DE LA JUNGLE (A., v.).: Gahé Boulevard, 2 (233-67-06); Parsmount Marivana, 2 (296-

SOLLERS JOUR DIDEROT (Fr.) : Stadio 43, 9\* (270-63-40). SOS FANTPONES (A, v.a.): Paramount Odéon, 9 (325-59-83); George V, 8 (561-41-46); Paramount City, 8 (562-45-76); vvd.: Mazeville, 9 (770-72-86); Paramount (Ofen, 9 (742-36-31); Fau-vatte, 13 (331-60-74); Paramount Montparasse, 14 (335-30-40); Ton-

miles, 29-(364-51-98). SONIVENIRS SOLVENIRS (Fc) ... Kelet Quartier Latin (H. 10.), 5 (326-84-65).

STAR WAR LA SAGA (A. v.o.). LA GUERRE DES ÉTOILES, L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE, LE RETOUR DU JEDU : Escurial, 13 (707-28-04); Espace Gaité, 14 (327-95-94).

Espace Gaile, 14- (327-95-94).

STEANGER. THAN PARADISE (A. y.o.): UGC Opéra, 2- (574-93-50); Ciné Beanbourg, 3- (251-52-36); Saint-André-des-Arts, 6- (326-48-18); Pagode, 7- (705-12-15); Elysées Lincoln, 8- (359-36-14); Parusasiens, 14- (335-21-21); Olympic Entropht, 14- (544-43-14); 14-Juillet Bastille, 11- (357-90-81). 90-81). TRAIN D'ENFER (Fr.) Res. 2 (236-

TRAIN D'ENFER (Fr.) Rex, 2 (236-83-93); Claé Beaubourg, 3 (271-52-36); UGC Odéon, 6 (225-10-30); UGC Montparasse, 6 (574-94-94); UGC Montparasse, 6 (574-94-94); UGC Boulevard, 9 (574-95-40); UGC Gobbins, 13 (336-23-44); Mistral, 14 (539-52-43); Montparasse Pathé, 14 (320-12-06); UGC Convention, 15 (574-93-40); Marst, 16 (651-99-75); Imagea, 18 (522-47-94); Secrétan, 19 (241-77-99).

LA ULTIMA CENA (Cub.) : Républic Cinéma, 11º (805-51-33). UN AMOUR DE SWANN (Fr.) : Scudio Galande, 5\* (H. sp.) (354-72-71). Galande, 5° (H. sp.) (354-72-71).

UN DINIANCHE A LA CAMPAGNE
(Fr.): Luceraire, 6° (544-57-34).

UN ÉTÉ D'ENPER (Fr.) (°): Marignan,
8° (359-92-82); Maxéville, 9° (770-72-86): Français, 9° (770-33-88); Montparraisse Parilé, 14° (320-12-06).

LA VENGEANCE DU SERPENT A PIUMES (Fr.): Ambassade, 8' (359-19-08): Gaîté Boulevard, 2' (233-

# **CONCERT INTERVALLES AUTOUR DE VENISE**

Theatre 13 - 24, rue Daviel, 75013 Paris le hasti 21 janvier 1985 à 20 h 30

A LALOGE – M.-O. DUPIN F. NOWAR - G. SALIGNAT O. DE MONES - M.-P. CHARROL D. BRESSON IL CARTIER-BRESSON



and the second second second second

poures ion 

14.000 Party of the said of 10 - 10 - CAS The second secon

Section 2 and 2 in The state of the s Mil. 3 . 3 The same of the same of the same S207 The second secon The second second Add to

15 carrent

المستستندان

20 4007

THE WAR. STATE OF THE PARTY. The state of the s 22 1 MAG THE LANGE THE STATE OF House C. T. Sur. L. P. 1982 41178 g Mint of Antalog ( ) 🖎

والمناه والمناه والمناطق ्याच्या प्रकास सम्बद्ध 🕮 malinta to transact And Description on the 1884 THE TOTAL STATES, THE ME English and True are garda elempional (School) 調整ない スページ 選 MEDIAN WITH THE SERVER. TOTAL TOTAL AND SEE authorities what 空間 からし で 東京大

Parish to the case of the · 基本式 25-12-15 15 15 15 and address of the second second second The restriction of the state of · 海森はidate in the entire months and a statimes remain a grants finagerere in Carette. Sen liter für eriche. experience and tage

上のならな ちょうかん 神事 dimension of white Element marks 🍇 lanadiens souhaite a francophonie sel

primires camaliero describent de l'apprince de l'apprince de la ligitation de l'apprince de l'apprin in le safetire ECSF1, des pro-de messax cibles corresponde Casilla in tensine dermère le cataloge trans-tel Muse, lors d'un séjour à Paris. L manteux avec les représentations de nechreux avec les représentations de les privilégies autre à Paul

Section TV8 7 Les de Constitution de Cours de Co BIT COURSE OF THE PROPERTY atta miles franciscado Carellipolic atta destin ratios di T S PONTENTE THE PROCESS Section: order or the to designed a contraction of the Takipanines causaning See conditions developed.

Fig (specifies of a) 3/18 e Siena Dodnikali Jacquinas The same of the same of Culturent Lands Se Grissoure Travelle Service (Radio-Carpette John Radio-Carpette James de film (d'Archette Distriction of the state of the Section Still de Department of Contraction of Contr STATE STATE OF THE PARTY OF THE Article Marie -

And door board for battles I to bottom relations arrived PAR SOLVENIEN INCHES THE PERSON OF PROPERTY AND PROP de concensus, interes part of the Constantial in the Constantial in Constantial in the Const erdra i 20 AM the cas to the feature of the PRINCIPAL I -100 May 1/4 1/4

to ingrammes de TV B.

Section Con Section 18 9

peripond and the management of the four boundary can be bounded to be four boundary to the fo A COURSEAS COLL STORES EST OF LOCKHOOL OF SLINESSES. diverse de la bachtant an There seems to the pd | margine on many

Mario C -21274A

# **COMMUNICATION**

# PUBLICITÉ

# Nette progression des dépenses publicitaires en 1984

Les annonceurs français — les entreprises et les institutions — se portent mieux qu'on pouvait l'espérer. Ils ont en effet dégagé, en 1984, des budgets publicitaires de 34 700 millions de frança, en hausse de 13 % sur l'année précédente (le Mande en 17 institutions de frança en la light de les entreprises de culture-loisirs-distractions de certains services —

PARTY TITLE

Participal in

15 to 15 to

APPLIES ALLEN

the states to be set in

RESERVED TO SERVED BY

The same of the sa

Man the man distance

**集任 经未到 股**有

Tree is a stage

The second state of the se

NACH CALL IN EAST OF

In the state of th

1393 NA 12 (124 gg

Section 1987

COLUMN TEST

कारका स्टाइप्स के

AUTOUT DE

والتوجيع المتناد

... B. 10

A state of

· E.C

the state of the s

Marie 14 Ports over

Miles Sand Albert Cand

Marie San Constitution of the Constitution of

the same

Military To Company of the Company o

STATE WILL AND ROLL !

te it leberis

9 Acres

eng Athana. Magani in tanahan

THE PARTY OF THE

**の 対象を 単 ・メナル・**(

the state of

Monde du 17 janvier).

L'Institut de recherches et d'études publicitaires (IREP), qui vient de rendre ces chiffres publics, explique cette progression par « l'amélioration de la situation financière des entreprises, due à la compression des coûts salariaux et à un développement des débouchés à l'exportation ». Si l'on tient compte d'une augmentation des prix de détail d'environ 7,6 %, la croissance en volume des investissements publicitaires serait d'environ 5 %.

L'IREP note que « les annonceurs les plus dynamiques ont été, comme prévu, ceux de l'alimentationboissons, de l'hygiène-beauté et des produits d'entretien; l'industrie automobile et la distribution sont

les entreprises de culture-loisirs-distractions de certains services – en particulier la banque et l'assu-rance – ont substantiellement augmenté leurs budgets publicitaires ».

Les recettes publicitaires des médias n'ost augmenté que de 11 % en raison de la conjonction de trois facteurs : une chute des petites annonces, une publicité commerciale sontenue et un développement de la promotion des ventes et des dépenses hors médias. La progression de la publicité à la télévision a été plus faible (+ 10%, publicité régionale comprise) contre + 24,5 % en 1983 et + 30% en 1982. En conséquence, après une amée 1983 difficile, la presse magazine a enre-gistré de très bons résultats (+ 16%), mais, note l'IREP, «le

lancement réussi de nouveaux titres, notamment féminins, fait que ce plus gros gâteau se partage entre davantage de convives -.

La situation reste préoccupante pour les quotidiens : augmentation de 6 % pour les quotidiens régionaux et de 1 % pour les quotidiens nationaux, ce qui équivaut à une régression, compte tenu de la hausse des prix. En parts de marché, la répartition des investissements publicitaires est, seion l'IREP, la snivante : presse, 56%; télévision, 17,5%; affichage, 15,5%; radio, 9%; cinéma, 2%. Soit à peu près la même que l'année précédente.

Souf accident, conclut l'IREP, la publicité continuera de se porter relativement bien en 1985 », en raison d'une prévisible « amélioration financière des ménages due, notam-ment, aux mesures de réduction des

Le retour du général

basculé en faveur du retour de Charles de Gaulle au pouvoir, la

IV République était elle aussi moribonde qu'on l'a dit ? De Gaulle a-t-il trompé tout le

monde en jouant double-jeu sur l'Algérie ? Y a-t-il eu, oui ou non,

un coup d'Etat ? Philippe Alfonsi a eu l'audace de poser ces questions-clés. Et d'abord de raconter – car c'est son récit à lui que nous entendons et qu'il

illustre — ce qui s'est pessé, ce jour-là et les précédents, à Alger

Cela donne une fresque aux

couleurs parfois trop contras-tées : Alfonsi a ses idées et il ne

les cache pas. On découvre des

documents inconnus ou oubliés : un film de propagande - «Algé-

rie française» — tourné entre le 13 mai et le 28 mai et qui rap-

pelle les pires dithyrambes des actualités de Vichy, une presta-

tion de François Mitterrand à l'émission télévisée « Lectures

pour tous » où il s'affirme fédéra-liste, des propos assez étonnants de M. Masmoudi, qui fut ambas-

sadeur de Tunisie à Paris avant le drame de Sakhiet, et qui affirme

que, dès 1956, de Gautle cher-chait le contact avec le FLN. Et

des révélations à l'emporte-pièce

du colonel Trinquier; que le réali-sateur a par erreur promu géné-

Aux moins de trente ans qui

apportent des précisions et des nuances. Henri Alleg rappelle ce

que fut, selon le titre de son livre, la Question, c'est-à-dire le tor-

ture. Gilles Perrault, qui fut pera-chutiste du contingent en Algérie, décrit l'état d'esprit de

beaucoup de soldats, la position, peut-être paternaliste, an tout

cas beaucoup moins «colonia-liste» et putschiste qu'on ne le

A M. Christian Pineau, neuf

fois ministre sous la IVª Républi-

que, qui reconnaît ses défauts, mais souligne son mérite dans la

reconstruction d'après guerre, à Mª Guy Vaschetti, gaulliste « Algérie française » très vite décu per le général, à M. Max Gallo, M. Olivier Guichard, un

des principaux artisans du retour au pouvoir de de Gaulle, oppose

au pouvoir de de Gaulie, oppose une aimable défense étastique. Difficile de justifier sans recul le pragmatisme gaultien. M. Gallo raffe les enjeux lorsqu'il conctut que le général n'a pas employé la force pour s'imposer, qu'il n'a pas violé de façon formelle la légalité républicaine, mais qu'en mai 1958 il a de trute évi-

mai 1958, il a, de toute évi-dence, joué de la menace.

\* \* Histoire d'un jour », le 28 mai 1958, vendredi 18 janvier, FR3, 20 h 30.

La diffusion de Paris-ce soir.
 M. Pierre Plancher, directeur du

nouveau quotidien Paris-ce soir, lancé le 7 janvier – et dont l'édito-rialiste est M. Michel Jobert, –

affirme dans un communiqué que les chiffres de diffusion « reçus à ce

jour, via notre distributeur et les NMPP, font état de 22 078 exem-

plaires sur Paris pour le 7 janvier et

de 18 277 exemplaires pour le 8 janvier. Nous tenons copie de ces

bordereaux de résultats à la dispo-

sition de tous ». Le Canard enchaîné ayant publié des chiffres beaucoup plus faibles (400 exemplaires), M. Plancher a annoncé qu'il enga-geait une action en justice contre

(le Monde du 17 janvier), nous

onze parts » du capital. Le gérant

l'hebdomadaire satirique.

détient 11 % des parts,

JEAN PLANCHAIS.

Le 28 mai 1958, où tout a

-A VOIR -

et à Paris.

n'ont

# TF1 élargit ses coproductions

# Un feuilleton en préparation avec le Canada et l'Italie

A l'occasion de la récente visite, en France, de M. Marcel Masse, ministre canadien des communica-tions; le PDG de TF1, M. Hervé Bourges, a annoncé le lancement d'une coproduction francoitalo-canadienne consacrée à l'histoire de la bombe atomique. Les par-tenaires en serent-TF1, Astral-Beilevne Pathé (Canada) et la RAI2 (Italie).

Ce feuilleton de six épisodes, intitulé « La course à la bombe », sera tourné par deux réalisateurs de nationalités différentes : un français, Jean-François Delassus, auteur du scénario avec Tony Sheer, et un canadien, Paul Almond. Tons les grands savants européens qui, des l'avant-guerre, out fui soit le national socialisme, soit le fascisme, soit l'invasion allemande pour se retrouver outre-Atlantique, seront représentés aux côtés d'autres scientifiques du monde entier. La sinpart des acteurs seront choisis en fonction de la nationalité du personnage interprété: français, allemands; italiens, hongrois, canadiens et améri-

De même, les lieux de tournage aux Etats-Unis. Il n'est pas exclu que certaines séquences soient tournées an Japon et dans les abords du Pacifique. Cette série, dont le coût est évalué à quarante millions de

francs, bénéficiera de la participa-tion de la société Radio-Canada et de Téléfilm-Canada. Le tournage devrait commençer au milieu de l'été et la diffusion sur les écrans de TF1 est envisagée pour le début de 1986. M. Charles Brabant, ancien directeur de l'Unité de programme Fiction 1 -, coordonners l'ensemble des opérations.

Cette entreprise illustre la politi-que de coproduction internationale plus active qu'entend mener M. Bourges. Si l'Enrope reste un partenaire privilégié, des efforts sont faits en direction du Sud (Sénégal, Côte-d'Ivoire...) et des pays asiatiques, notamment le Japon. En juin dernier, une mission TF1, menée par son PDG, s'est rendue dans ce pays à l'invitation du responsable de la chaîne nationale japonaise, NHK. A cette occasion, un accord dans le domaine de l'information a été signé entre les deux établissements, tandis que leurs échéances et leurs domaines de coopération ont été élargis. C'est ainsi qu'une série documentaire en treize épisodes consacrée au «Louvre», sera diffusée dans le courant du deuxième toire : en Europe, pendant la guerre semestre par TF1 et que d'autres de 39-45, en Angleterre, au Canada, projets, dont « L'océanographie projets, dont «L'océanographie mondiale» et «Histoire du Pacifique» sont actuellement en cours de réalisation.

# Les Canadiens souhaitent renforcer la francophonie télévisuelle

Des partenaires canadiens devraient entrer prochainement dans TV5 et rejoindre ainsi les ciaq chaînes de télévision — TF1, Antenne 2, FR3, RTBF (télévision belge) et TSR (télévision suisse romande) — qui diffusent, par le satellite ECS-F1, des programmes francophones à l'adresse des réseaux câblés européens. C'est en tout cas le souhait qu'a exprimé la semaine dernière le ministre canadien des communications, M. Marcel Masse, lors d'un séjour à Paris. Une visite qui fut l'ocasion de contacts nombreux avec les représentants du monde audiovisuel et d'un rappel des liens privilégiés entre le France et le Canada en matière

russions en cours depuis plusieurs mois entre la France et les représentants des gouvernements québécois et canadien semblent Indiquer que la chaîne francophone s'ensichira bientôt de programmes canadiens. Encore quelques conditions devrontelles être respectées pour que s'ouvrant les négociations : la candidature canadienne devra représenter l'ensemble des diffuseurs francophones du territoire (Radio-Canada, Radio-Québac, Radio-Ontario, l'Office national du film, télévisions privées...), lesquels devront s'organiser en consortium afin de présenter aux partenaires européens un interiocuteur unique choisi parmi les professionnels. Les bonnes relations entretenues entre gouvernement fédéral et gouvernements régionaux ne pour-ront que faciliter le consensus, hâter un changement de la grille qui pourrait intervenir dès le 1" juillet prochain et facilitar une extension des heures de programmes de TV 5, voire une modification de ses struc tures. Ne dit-on pas parfois que TV 5 préligure ce que pourreit être un canal francophone sur le satellita

En tout cas, soucieux de participer à TV 5, les Canadiens sont égale-ment désireux de recevoir la chaîne outre Atlantique et de la proposer au Atlantique. pius grand nombre postible de câbiodistributeurs. L'utilisation d'un canal

TV5 deviendre-t-elle TV6 ? Les du satellite canadien de télécommunication permettrait même de couvrir, outre la quasi-totalité du Canada francophone, l'ensemble des îles Caraïbas, Saint-Pierra-et-Miqueion et une partie des Etats-Unis. Un nouveau ∢ Télé-France », pensent déjà

« Nous souhaitons multiolier les possibilités de choix de la population canadienne francophone en matière de télévision et diversifier le plus largement possible la provenance des émissions étrangères, nous a déclaré M. Marcel Masse. C'est la meilleure arme envisageable pour « contrer » l'invesion culturelle américaine et riposter notenument à l'attrait que les chaînes de nos voisins américains exercent sur nos enfants. > Une incitation majeure à développer le cinéma d'animation, estime le ministre, qui a signé avec M. Jack Lang, ministre de la culture, un accord prévoyant l'attribution en commun d'une aide sélective pour les coproductions d'œuvres d'animation.

« Des liene étraits se sant créés avec la France dans le domaine de la communication, déclare M. Masse. La France est le fer de lance privilégié pour déboucher sur le marché européen... > Et réciproquement, espèrent ses interlocuteurs français à propos du marché d'outre-

ANNICK COJEAN.

# PREMIÈRE CHAINE : TF 1

20 h 35 Feuilleton : Maria Chapdelaine n so reuneton: maria Chapdelaine
D'après L. Hémon, réal. G. Carle. Avec C. Laure,
N. Mancuso, C. Rich...
Deuxième épisode: Les aventures de la belle Chapdelaine commencem réellement, Amour fou mais platonique pour François Paradis. Un feuilleton-conte boréal
inliment réalisé un pass leux mais leux mais leux

. joliment réalisé, un peu lent mais charmeur. 21 h 30 Les jeudis de l'information : Les enfants du trottoir. Magazine d'information de A. Denvers, R. Pic.

Magazine d'information de A. Denvers, R. Pic, M. Albert et J. Decornoy.

Un reportage de C. Hemery et J.-C- Pontan sur la prostitution des mineurs, filles et garçons, à Pigalle et à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, Lyon, Marseille. Une équipe sur le terrain a réussi à les filmer et à rencontrer certains acteurs de cette industrie florissante. Au sommaire également : Croisière sans retour : des touristes polonais décident de rester en RFA; Attention... dangers : d'autres Bhopal; Innocent... et alors : deux erreurs judicaires.

22 h 45 Journal. 23 h 5 Etoiles à la une. n de F. Mitterrand.

23 h 10 Cinéma : Une femme est une femme Film français de J.-L. Godard (1961), avec A. Karina J.-P. Belmondo, J.-C. Brialy, M. Dubois, N. Paquin. Une femme veut, cost de suite, un enfant. Son mari, qui soigne sa forme de coureur cycliste, appelle un voisin, amoureux d'elle. Le sujet (traité aussi par Philippe de Broca dans les Jenx de l'Amour) n'est, pour Godard,

### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

20 h 35 Feuilleton : L'amour en héritage. D'après J. Krantz, réal. D. Hickox. Avec S. Powers Troisième épisode: la vie toute mythique des années folles à Montparnasse, Montmartre et les aventures d'une jeune provinciale devenue modèle et de son ami peintre... Décors surchargés, personnages stéréotypés. peintre... Un péphum musclé.



21 h 35 Alain Decaux, l'histoire en question. Il 35 Amili Docaux, i nacore en question. Le 20 avril 1928, René Caillé s'avance vers une ville d'Afrique: Tombouctou (Soudan), ville interdite, qu'il découvre, après de multiples péripéties. Une reconstitu-tion à partir d'archives d'une grande aventure, com-

# Jeudi 17 janvier

# mentée (comme si on y était) par l'historien du petit écran: Alain Decaux. 22 h 50 Journal. 23 h 15 Bonsoir les clips.

TROISIÈME CHAINE : FR 3

20 h 35 Le polar du soir : Macho. De N. Gessner. D'après l'œuvre de L. Kœing, avec S. York, M. Meril, J. Stride... Une intrigue franço-britannique bien ficelée, bien inter-prétée. Un classique du genre où l'on participe à la chute de la carrière d'un auteur de romans policiers qui le supporte si mal qu'il tue son éditeur et s'arrange pour faire accuser sa femme.

21 h 35 Journal

In 35 Journel.

In Cinéma: la Luna.

Film français de B. Bertolucci (1979), avec J. Clayburgh, M. Barry, F. Gwynne, E. Camperti, J. Adamoli.

Une cantatrice américaine revieux, en compagnie de son fils adolescent, en Italie où elle a appris l'opéra. Elle a, avec ce fils, une relation incestueuse, en partie à cause d'un secret de famille. Drame psychanalytique dans lequel Bertolucci se laisse aller à des obsessions plus ou moins dissimulées dans ses films précèdents. Un film étrange, esthétiquement trèx beau et porté par la musique de Verdi.

In 15 Folies orginaires: Charles Bukoweski.

h 15 Folies ordinaires : Charles Bukowski. 0 h 20 Préiude à la nuit.

### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 5, Inspecteur Gadget; 17 h 10, Madame Laskyne; 17 h 35, Le quotidien a deux regards; 17 h 50, Invité PIC; J.-M. Rouzière; 18 h 5, Série: Dynastie; 19 h, Feuilleton: Foncouverte; 19 h 5, Atout PIC; 19 h 15, Journal.

20 h 36, Meartre par décret, film de B. Clark; 22 h 20, Meartre d'un bookmaker chinois, film de J. Cassavetes; 8 h 50, l'Ombre rouge, de J.-L. Comolli.

### FRANCE-CULTURE

29 h 30 « Allehaia » et « Ma vieille », deux textes de Gil-

bert Leautier.

21 h 30 Musique: Vocalyse (Edith Butler).

22 h 30 Nuits magnétiques: l'argent du 7 Art; v.o.-v.f.

### FRANCE-MUSIQUE

28 h 30 Concert (donné an Théâtre de Vevey le 10 septembre 1984): « Quatuor pour piano et cordes en mi bémol majeur », de Schumann, « Trio pour piano, violon et violoncelle n° 39 en sol majeur », de Haydn, « Trio pour piano, violon et violoncelle en la mineur », de Ravel par le Beaux-Arts Trio, sol. M. Pressler, piano, l. Cohen, violon, B. Greenhouse, violoncelle et B. Giuranna, alto.

h 30 Les soirées de France-Musique : feuilleton Huge Wolf ; à 23 h 05, Mozart à Paris.

# Vendredi 18 janvier

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1 11 h 15 Vision plus.

- 11 h 45 La Une chez vous. 12 h Feuilleton : Omer Pacha.
- 12 h 30 La bouteille à la mer.
- 13. h Journal.

  13. h 45. A pleine vie.

  Série: Miss; 14.45, la maison de TF 1: 15.20, Temps libre... à la magie (et à 16.50); 16.00, Série: Aventures dans les îles; 17.30, La chance aux chansons.
- 18 h 5 Le village dans les nuages.
- 18 h 25 Mini-journal pour les jeunes.
- 18 h 40 Série : Papa et moi. 19 h 15 Emissions régionales.
- nant, les faits perairront clairs. Un peu trop peut-être. Fort heu-reusement les intervenants 20 h Journal. 20 h 35 Variétés : Le jeu de la vérité.
  - De P. Sabatier et R. G Avec l'acteur Michel Blanc, le galérien à problèmes de Marche à l'ombre ».
     h 50 Feuilleton : Ballerina.
  - D'après Vicky Baum, réal. D. Haugh. Avec C. Auger... Katja, après une dépression nerveuse, trouve un emploi dans un établissement de muit de troisième catégorie à Cadix (Espagne). La découverte d'un autre monde, le commencement d'une traversée de l'enfer 22 h 55 Histoires naturelles : Thon rouge, thon

  - blanc. 23 h 20 Journal. 23 h 40 C'est à lire.

# **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

- 6 h 45 Télévision du matin. 8 h 30 Escalier B, porte 4. 9 h 25 Ski de fond en direct de Scafeld.
- 10 h 30 ANTIOPE.
- 12 h Journal et météo. 12 h 10 Jeu : l'académie des neuf. Journal et météo.
- 13 h 30 Feuilleton : Dangereux été.
- 13 h 45 Aujourd'hui la vie : Révons, c'est la crise. 14 h 50 Série : Magnum. 15 h 40 La télévision des téléspectateurs.
- h Reprise : Alain Decaux, l'histoire en ques-tion. Tombouctou la mystérieuse (diff. le 17 janvier). 17 h kinéreires, de Sophie Richard.

  Himalaya, l'opéra féerique tibétain Daasamo.

  17 h 45 Récré A 2.
- 18 h 30 C'est la vie.
- 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres,
- 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard.
- 20 h Journal.
  20 h 35 Feuilleton: Châteauvalion.
  D'après J.-P. Petrolacci; réal. P. Planchon. Avec
  J. Davy, P. Hatet, G. Marchal...
- J. Davy, P. Hatet, G. Marchal...

  André Travers, le journaliste, s'accroche à la « piste du morceau de câble». Ce qui le pousse à consulter non sans mai le plan-masse de l'opération immobilière des Sablons, à la mairie de Châteauvallan. Tandis que deux types, par téléphone, tentent de soutirer 50 millions à Fournier, le promoteur des Sablons...Le « Dallas à la française » est sur les rails.

  h 35 Apostrophes.

  Magazine itutraire de B. Pivot.

  Sur le thème : jeux de mémoire, sont invités : Jean-
- Magazine littéraire de B. Pivot.
  Sur le thème: jeux de mémoire, sont invités: Jeun-Louis Curtis (Une éducation d'écrivain), Friedrich Durrematt (la Mise en œuvres), Alain Robbe-Grillet (le Miroir qui revient), Philippe Sollers (Portrait du
- joueur). 22 h 50 Journal h Ciné-chib: les Deux Cavaliers
  Film américain de J. Ford (1961), avec J. Stewart,
  R. Widmark, S. Jones, L. Cristal, A. Devine,
  J. Mc Intire (v.o. sous-titrée).
  Texas 1880. Un shérif et un officier de cavalerie vons
  chez les Comunches négocier le rachat d'enfants blancs
  qui ont été, autrefois, enlevés à leurs familles et élevés.
  en Indiens.

# TROISIÈME CHAINE : FR 3

- Télévision régionale. 19 h 55 Dessin animé : Lucky Luke.
- Rectificatif. Dans l'informa-tion sur l'assemblée générale de la Société des rédacteurs du Monde 20 h 6 Les jeux. 20 h 30 D'accord, pas d'accord (INC). avons écrit par erreur que « le gérant, M. André Laurens, détient
  - 20 h 35 Histoire d'un jour : 28 mai 1958, de Gaulle au pouvoir. Émission de P. Alfonsi et M. Dugowson. (Lire notre article.)

- 22 h 6 Documentaire : i am a Hotel.
- de M. Shekter, réal. A. Nicholls.

  La première production télévisée du chanteur canadien

  Leonard Cohen, enregistrée au King Edward Hotel de

  Toronto (Canada). L'histoire d'un amour perdu et
  retrouvé: trente minutes de musique vidéo autour des Cohen
- 22 h 35 Journal.
- Folies ordinaires : Charles Bukowski.
- 23 h 5 Prélude à la nuit.

  « Petite Suite », de A. Scarlatti.

# **CANAL PLUS**

7/9 M. Denisot: 9 V. Takabayashi: 10 h 45, Les nouveaux aventuriers: Jear Verame; 11 h 35, Hill street blues; 12 h 25, Soap: 12 h 50, bou Cadin; 13 h 5, Jeu; 13 h 30, Rue Carnot (et à Cabou Cadin; 13 h 5, Jeu; 13 h 30, Rue Carnot (et à 18 h 45); 14 h, Clara et les chies types, film de J. Monnet; 15 h 40, la Justice des hommes, film de G. Stevens; 17 h 35, Cabou Cadin (les quatre Filies du D' March); 18 h 50, Rock concert; 19 h 15, Tous en scète (et à 23 h 25); 20 h 5, Top 50; 20 h 30, Ellis island; 21 h 50, Girls, girls, girls, film de N. Taurog; 6 h 10, Pixote, la loi du plus faible, film de H. Babenco; 2 h 10, Hill street blues; 2 h 55, Meurtre d'un bookmaker chinois, film de J. Cassavetes; 4 h 40, Rock concert; 5 h 20, Survivance, film de J. Lieberman.

# FRANCE-CULTURE

7 h. Le goût du jour; 8 h 15, Les enjeux internationaux; 8 h 30, Les chemins de la connaissance: parcours du secret; (et à 10 h 50: roman noir et révolution); 9 h 5, Matinée du temps qui change: la crise oubliée 1944-1973; 10 h 30, Musique: miroirs (et à 17 h); 11 h 10, L'école hors les muss: une école dans l'hôpital; 11 h 30, Feudleton: « Han d'Islande »; 12 h, Panorama; 13 h 40, On commence: Cinq no modernes, de Yukio Mishima, au Théistre du Rond-Point; no modernes, de Yukio Mishima, au Théâtre du Rond-Point;
14 h. Un livre, des voix: « Juliette, chemin des cerisiers », de
Marie Chaix; 14 h 36, Sélection prix Italia: « Ruisselle »,
de Roger Pillaudin; 15 h 30, L'échappée belle: Cent ans de
sports d'hiver en Suisse; 17 h 10, Le pays d'ici: en direct
d'Orléans; 18 h, Subjectif: Agora, avec K. Pomian; à 18
35, Tire ta langue...; à 19 h 15, Rétro: 1966; à 19 h 25, Jazz
à l'ancienne; 19 h 30, Les grandes avenues de la science
moderne: le fond de la mer; 20 h, Mussique, mode d'emploi:
l'enseignement du lied

l'enseignement du lied. 20 h 30 Le grand débat : La France et sa mémoire. Avec Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean Lacouture, Michel Debré

21 h 30 Black and blue : la Diaspora noire, avec Denis

22 h 39 Nuits magnétiques : l'argent du 7: Art ; v.o.-v.f.

# FRANCE-MUSIQUE

Les musts de France-Musique; 7 h 10, L'imprévu, magazine de l'actualité musicale; 9 h 8. Lé matin des musiciens; Arnold Schoenberg, œuvres de Schoenberg, Penderecki, Lenot; 12 h 3. Le temps du jazz; feuilleton, Gil Evans; 12 h 30, Concert: œuvres de Gabrielli/Maderna, Nono, Mozart, Schoenberg, par l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart et le Sudfunkchor; 14 h 2, Repères contemporains: œuvres de Nunez et Olivero; 14 h 30, Les enfants d'Orphée: aux rayons des sons; 15 h, Verveine-scotch; 17 h, Histoire de la musique; 18 h 2, Les chasts de la terre, magazine des musiques traditionnelles et populaires; 18 h 30, Jazz actualité: dernière édition; 19 h 15, Les muses en dialogue, magazine des musiques anciennes. 2 h, Les mits de France-Musique ; 7 h 10, L'imprévu, magazine de l'actualité musicale ; 9 h 8, Le matin des musiciens ; Les muses es dialogue, magazine des musiques anciennes.

20 h 4 Avant-concert.

20 h 30 Concert : (émis de Baden) : «Symphonie de chambre n° 1 », de A. Schoenberg, Extraits de la «Tétralogie», de R. Wagner, par l'Orchestre symphonique du
Sudwestfunk, dir. E. Leinsdorf.

22 h 20 Les soirées de France-Musique: « Les Pécheus

de perles », œuvres de Couperin, Ravel, Mous-sorgski/Ravel; à 0 h, Musique traditionnelle : musique populaire grecque.

# TRIBUNES ET DÉBATS

**VENDREDI 18 JANVIER** 

- M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice, est invité au journal d'Antenne 2, à



# LE CARNET DU Monde

- 51100 Reims. M™ Renée Bazelaire, son épouse, Le docteur et M™ Serge Bazelaire,

ses enfants, Isabelle, Vincent, Jérôme, ies petits-enfants. M. et M= Marcel Bazelaire,

son frère et sa belle-sœur, ont la douleur de faire part du décès de

### M. René BAZELAIRE,

survenu à Reims, dans sa quatrevingt-cinquième année, muni des sacremenus de l'Eglise. Ses obsèques ont été célébrées le samedi 12 janvier 1985, en l'église Saint-André, dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part. Docteur Serge Bazelaire, 9, rue Raymond-Guyot, 51100 Reims.

- M. Harold King a la douleur de faire part du décès de

# M= Irène CODREANO-KING. sculpteur, commandeur des Arts et Lettres,

survenu le 12 janvier 1985, à Nogent-Ses obsèques religieuses ont été célé-

sa sœur, M. François Fontenoy,

on neveu. Du président de la Fondation des arts graphiques et plastiques. Du directeur de la Maison des

artistes. Et de ses nombreux amis.

### 14, rue Charles-VII, 94130 Nogent-sur-Marne.

Irène Codresno set morte, à la Meison des artistes de Nogem-sur-Marne, à l'éga de quatre-vingt-huit ans. Originaire de Bucarest, elle était entrée à l'établer Bourdelle à se venue à Peris en 1919, et y était restée cinq ans, subissant l'influence du maître, mais aussi de Brancusi, qu'elle aveit rencontré an 1922. Son cauvre, présente dans les collections publiques et priprésente dans les collections publiques et inveses, comporte quelque trois cents sculptures dant le buste de Charles Munch (1975) au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, et caul de Pierre-Lean Jouwe au Musée d'art moderne de la Ville de Paris.

- Le docteur Françoise Polge d'Autheville. Ses fils Jean-François et Patrick Et leur famille ont la douleur de faire part du décès du

# docteur Robert Henri POLGE.

survenu le 14 janvier 1985.

L'information a été célébrée dans l'intimité à Beauchastel par La Voultesur-Rhône (Ardèche).

Pompes Funèbres Marbrerie

CAHEN & Cie

320-74-52

nouveau

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris

Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260

Informations teléphoniques permanentes: 770-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris

SAMEDI 19 JANVIER

**LUNDI 21 JANVIER** 

**MARDI 22 JANVIER** 

**MERCREDI 23 JANVIER** 

S. 10. - Boxs meubles, objets mobiliers. - M= ADER, PICARD, TAJAN.

S. 2. – Livres anciens, modernes. - Ma LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR. - Ma Vidal-Mégret, exp.

S. 4. – 14 h 30, tableaux, sculptures 19-, 20- s. Ma CORNETTE DE SAINT-CYR, Ma MERCIER.

S. 14. - Bons metables, objets mobiliers, - Ma ADER, PICARD,

**VENDREDI 25 JANVIER** 

7. - Tableaux, bibelots, meubles. - Ma OGER, DUMONT.

Bons membles, objets mobiliers. • Me ADER, PICARD, TAJAN.

S. 11. - Tableaux, bronzes, meubles. - Mª GROS, DELETTREZ.

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ETUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07. AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 770-67-68. BOISGIRARD, 2, rue de Provence (75009), 770-81-36. CHEVAL, 33, rue du Faubourg Montmartre (75009), 770-86-26. CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, evenue George-V (75003), 720-15-94. GROS, DELETTREZ, 22, rue Drouot (75009), 770-83-04. LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement RHEIMS-LAURIN), 12, rue Drouot (75009), 246-61-16. LENORMAND, DAYEN, 12, rue Hippolyte-Lebas (75009), 281-50-91. MERCIER, 132, bd Raspail (75006), 326,17.15. OGER, DUMONT, 22, rue Drouot 175009), 246-96-95. PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la Grange-Batelière (75009), 770-88-38. ROBERT, 5, av. d'Eyiau (75016), 727-95-34.

2. ~ Tableaux, bibeloss, mobilier. - Mª BOISGIRARD.

BADIN, FERRIEN.

- Fourtures. - Mª Robert.

S. 11. - Dentelles, fourtures, trob. M. CHEVAL.

S. 12. - Timbres. - Mª LENORMAND. DAYEN.

S. 13. - Bibelots, objets mobiliers, bons meables M-AUDAP, GODEAU, SOLANET.

TAJAN.

S. 2. - 16 h. tapis princ. 19 s. M. CORNETTE DE SAINT-CYR.

1. - 14 h 30, fourtures. M. CORNETTE DE SAINT-CYR.

S. 13. - Objets de vitrine et ameublement - Mª PESCHETEAU,

Bons meubles, objets mobiliers - M= ADER, PICARD, TAJAN.

sitions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 beures sanf indications particulières, \* expo le matin de la vente

M. et M= Dominique Farcot et leurs enfants et petits-enfants, M. Louis Jacques Rondeleux

et ses enfants et petits-enfants, M. et M= Daniel Rondeleux

et leurs enfants et petits-enfants, M≃ Leprince et ses enfants et petits-enfants, M. et M= Paul Rondeleux

et leurs enfants et petits-enfants, M. et M Gérard Stevenin et leurs enfants, Toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

# M= Jacques RONDELEUX, née Renée Millot,

survenu le 14 janvier 1985, dans sa quatre-vingt-sixième année. Selon ses dernières volontés, la cérémonie religieuse aura lieu, dans la plus stricte intimité familiale, en l'église de Saint-Sulpice de Favières. Cet avis tient lieu de faire-part.

7. rue d'Ankara, 75016 Paris.

# **Anniversaires**

Ce jour, 18 janvier, dixième anni-versaire de la mort de

Georges GOVY,

une pensée amicale est demandée à

- Pour le premier anniversaire de la

Ali HACENE,

117, boulevard des Martyrs, Alger (Algérie),

une pensée est demandée à sous ceux qui l'ont aimé, estimé, et qui restent fidèles à sou souvenir.

- Il y a denx ans, disparaissait Max MELMAN.

Sa femme et sa famille, ses cama-rades et ses amis le gardent dans leur

# LA MAISON DE L'INDE

cadeaux,

foulards, tissus, prêt à porter décoration, tapis.

400 rue Saint-Honoré-260.18.97

# Communications diverses

- Loge L'Equerre nº 4. Jeudi 24 janvier, à 19 h 30. Régime Ecossais Rectifié. Etude des tableaux du premier et du detxième grade. Sur invitation. LNF, BP 81 75160 Paris Cedex 04. Envoi de la «Charte de la Maçonnerie Traditionnelle libre » sur demande.

# Soutenances de thèses

Université Paris-III, samedi 19 janvier, à 14 houres, salle Bourjac, M. Michel Dekeroix: « L'Open University: objectifs théoriques, technologie éducative, formation pratique et conditions de transfert à l'université écla-

Université Bordeaux-III, samedi 19 janvier, à 9 h 30, saile des Actes, M. Yahaya Diabi : « La presse écrite en

~ Université Paris-X Nanterra, vendredi 25 janvier, à 14 heures, salle C 26, M. Jacques Darmaun : « Thomas Mann et le problème juif. »

 Université Paris-III, mercredi
 23 janvier, à 14 heures, salle Liard,
 M. Claude Delmas : «Structuration abstraite et chaîne linéaire en anglais contemporain. »

# ÉCHECS

# Le championnat du monde

# RAPIDE NULLITÉ

Après les frayeurs mutuelles des deux dernières parties, calme et rapide nullité dans la quarantedeuxième, mercredi. Kasparov et Karpov ont joué les mêmes quinze premiers coups que dans les dou-zième, trente-huitième et trenteneuvième parties. Petit changement du champion du monde au seizième coup (Tfç8 au lieu de Tfd8). échange des dames cinq coups plus tard. Tout était dit et le champion du monde proposait de mettre sin au combat après quelques coups évi-

dents. Vendredi, quarante-troisième partie et, bien sur, toujours 5 à 1 pour Karpov. Blancs: KASPAROV Noirs: KARPOV rome-deuxième partie

|                                                      | Gambit d                 | e la Dame                                               |                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| L D4<br>2 of<br>3 C3<br>4 Cc3                        | 66<br>d5<br>F67          | 15. Fb5<br>16. Dc2<br>17. Tfc1<br>18. Cxb5              | Dç7<br>Tîç8<br>Fxb5<br>Dç6         |
| 5. Fg5<br>6. Fb4<br>7. 63<br>8. F62<br>9. Fx66       | 0-0<br>b6<br>Fb7<br>Fxf6 | 19. dxc5<br>28. Dt5<br>21. Ct64<br>22. Cxf5<br>23. Txc8 | Cxc5<br>Dé6<br>Dxf5<br>C66<br>Txc8 |
| 10. ç×d5<br>11. b4<br>12. b×c5<br>13. Tb1<br>14. 0–0 | چې<br>کې×ط               | 24. Cx27<br>25. Cb5<br>26. h3<br>Nulle.                 | Tç2<br>Txs2<br>Ts5                 |

Pour lutter efficacement



BOULES OUIES leaders de la proti individuelle

Constituees de produits de bremières quartes et d'un support regelai naturel les BOULES QUIES sont parlairement supportées par le conduit auditif



Le Monde dossiers et documents

Janvier 1985

RESTRUCTURATIONS **NDUSTRELLES** 

Bans ce appaiere EN SECOND DOSSIET :

LA LORRAINE

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX, 5.50 F

# INFORMATIONS «SERVICES»

# Les Salons de la mode

Après le Bijorca rassemblant bijoutiers, horlogers, orfevres et fabricants de cadeaux, qui vient de fermer, le Parc des expositions de la porte de Versailles accueille, en rangs serrés, les différents Salone professionnels de la mode, consecrés aux vêtements de l'hiver prochain :

Du 24 au 28 janvier, Semaine de la maroquinarie et des articles de voyage.

 Du 2 au 5 février, Salon international de l'habillement mas-culin (SIEHM); Première mode sports d'hiver; Salon internatio nal de la mode enfantine.

international de la lingerie, du prêt-à-porter féminin, complété d'une section : bouniques ». Du 16 au 19 mars, à Ville-

Du 9 au 13 février, Salon

pimte (Seine Saint-Denis), « première vision » des tissus de créstion de l'hiver 1986. Du 23 au 27 mars, Salon

fourture, à la porte de Versailles. Du 20 au 27 mars, présen tations des couturiers et créa-teurs sous les chapiteaux dresses

ntional des industries de la

N. M.-S.

# **SPORTS**

dans les jardins des Tuilenes.

# LA FÉDÉRATION ÉQUESTRE A SANCTIONNÉ INDUMENT M. DOMINIQUE BENTEJAC

En janvier 1983, la Fédération équestre française avait infligé à M. Dominique Bentejac, trois fois champion de France de concours hippique et membre de l'équipe française aux Jeux olympiques de Montréal et de Munich, la sanction d'interdiction de monter en concours équestre pendant cinq ans. Cette sanction, prévue par le règlement de la Fédération, avait été motivée par le fait que, lors d'un concours hippique organisé à Toulouse en novem-bre 1982, un cheval appartenant à M. Bentejac, qui devait être monté par une cavalière italienne, avait été frauduleusement - et à l'insu des organisateurs du concours placé par un autre cheval.

Le Conseil d'Etat vient, par une décision du 16 janvier, d'annuler cette sanction. M. Bentejac ayant pris part à ces épreuves en qualité de propriétaire d'un cheval engagé et non en qualité de cavalier, le Conseil d'Etat a relevé que la Fédération avait commis une erreur de droit en lui infligeant la sanction de suspen-sion de l'autorisation de monter, qui est prévue par le règlement de la Fédération, pour réprimer les fautes commises par un cavalier et non par le propriétaire d'un cheval engagé dans un concours.

# Rugby

# · FRANCE-GALLES REPORTÉ AU 30 MARS

Le match de rugby France - Pays de Galles pour le Tournoi des cinq nations, qui devait se dérouler le samedi 19 janvier au Parc des Princes, à Paris, a été reporté au 30 mars prochain, a annoncé le mercredi 16 janvier dans la matinée la Fédération française de rugby.

• BASKET-BALL : Coupe Korac - En quarts de finale de la coupe Korac, Orthez s'est imposé, mercredi 16 janvier, à El Ferrol (Espagne), 91 à 90, et Le Mans a été battu à Livourne (Italie), 110 à 95.

Après ces résultats, Orthez se retrouve deuxième de sa poule et Le Mans quatrième. • FOOTBALL : victoire de la

Juventus de Turin dans la Super-Coupe. - La Juventus de Turin a remporté, mercredi 16 janvier, la Super-Coupe qui oppose les ga-gnants des coupes d'Europe des champions et des vainqueurs de coupe, en battant Liverpool par 2 à 0. Les deux buts ont été marqués par le Polonais Boniek. RALLYE PARIS-ALGER-

DAKAR: victoires d'étape pour. Pescarolo et Auriol. - La première étape mauritanienne, disputée sur 700 kilomètres entre Tombouctou et Nema, a été gagnée, jeudi 16 jan-vier, par l'équipage Pescarolo-Fourtion (Range-Rover) et par le motard Hubert Auriol. Au classe-ment autos, Zaniroli-Da Silva (Mitsubishi Pajero) comptent vingt-six minutes d'avance sur leurs coéquipiers Cowan-Syer. En motos, Picco (Yamaha) devance Rahier (BMW) de trente-cinq minutes.

# MOTS CROISÉS PROBLÈME Nº 3884



HORIZONTALEMENT

1. Sont d'autant plus riches que leur donateur était avare. — II. Fonce à l'exposition quand il fait beau. — III. Un pied quelque part. Philosophe écossais. - IV. Issues. Boîte dont l'ouverture attire la grande foule. - V. Bourg, en Bresse. Sa rondeur charnne est une invita tion à croquer. - VI. Cultivé par Boileau, Autorise un certain laisseraller. - VII. Exécuter une opération à l'estomac. - VIII. Prénom d'un auteur de chansons grinçantes ou de gracieux ballets. Compendium consacré à l'Immaculée Conception.

- IX. Apanage n'appartenant qu'à Diez. - X. On ne le voit plus venir avec ses gros sabots. La jouvence du père Eson. - XI. Quand il est grand, les hommes s'habillent et les femmes se découvrent.

### VERTICALEMENT

1. Pièce où le spectacle était dans la salle. Traditions. - 2. C'est par-fois être rémunéré pour exécuter un travail à l'œil. Exige du goût et des couleurs - 3. Pieds dans un sys-

tème de mesure. Appareil simple utilisé dans le plus simple appareil. - 4. Celles-de mars sont les plus cennues. Attribut des cardinaux et des grands ducs. - 5. Personnel. Monter un bateau. - 6. Arrivée dans le désordre. – 7. Se prête à un taux d'usure élevé. Bambin à Bab-El-Oued. - 8. Flottant, il risque le naufrage. Manque souvent d'élégance quand il se tient bien à table.

Solution da problème nº 3883

- 9. A peine arrivé au travail, il en a déjà plein le dos

· Horizontalement L Actualité - II. Conplet. -III. Humais. ST. - IV. Eres. Soir. - V. R.A.U. Cible. - VL Ogre. Viet. - VII. Ne. Rue. Ni. VIII. Menu. Ce. - IX. S.T.O.
Essen. - X. Œil. Eu. - XI. Issue.
Rat.

# Verticalement

1. Acheron. Soi. - 2. Courage. Tes. - 3. Tumeur. Mois. - 4. Upus. Ere. Lu. - 5. Ali. Une. - 6. Lessiveuse. - 7. IT. Obi. Sar. -8. Silence. - 9. Entretien.

GUY BROUTY.

200

. . . .

وبسو

256 m =

وه ما ما تعاشق

-

and a Company

6.7 ---

<u>۔</u>

1242

ند ند ند ند

January Co.

.===: 4 %

5.116

# PARIS EN VISITES-

**SAMEDI 19 JANVIER** Musée de la céramique à Sèvres ».

« La maison de Victor Hugo », 15 heures, 6, place-des Vosges (Arcus). Quartier Mouffetard >, 15 heures, metro Monge (M. Banassat).

«Hôtel de Lassay», 15 heures, métro hambro-des-Députés (M= Hauller). « Le quartier de l'Horloge ». 15 heures, 2, rue du Renard (Paris au-

50 000.00 F

INTERIOR NOTIONALE LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER AUX BILLETS ENTIERS Le réglement du TAC-O-TAC ne prévoix aucun curries (1.0. du 27/12/84)

158321 - 4,000 000,00 F

058321 258321 358321

458321 558321 6 5 8 3 2 1 Les numéros approchants aux gagnent 108321 150321 | 158021 | 158301 | 158320 118321 | 151321 | 158121 | 158311 | 158322 128321 | 152321 158221 158331 158323 138321 153321 158421 158341 158324

158351 | 158325 | 10 000,00 F 148321 | 154321 158521. 158361 158326 168321 155321 158621 156321 178321 158721 | 158371 | 158327 188321 157321 158821 | 158381 | 158328 198321 | 159321 | 158921 158391 158329

8321 5 000,00 F Tous les billets 3 2 1 1 000,00 F gagment 21 200,00 F 1 100,00 F

DO MERCRED 16 JANVIER 1985

**(06** 

DU MERCREDI 16 JAMVIER 198

POUR LES TIRAGES DES MERCREDI 23 ET SAMEDI 28 JANVIER VALIDATION JUSQU'AU MARDI AFRESMIDI TRANCHE DES PERROQUETS

FRES D'EMPLOS latteprise d'édition

ernist Table results Table

Branch and an inches a second EF DE PROJET

では、10mmでは10mmでは10mmである。 では、10mmでは10mmでは10mmである。 大田中におり、大田田田 Bin on the Palice States

The second second A STATE OF THE STA

DEMARD DEMPLO 74.750 Cummer 4

A TO C. L. STANDERS AND A TO S E 74-32 gux.

FOR DAY And Address of the Andrews of the An ATTACHER TO THE STATE OF THE ST

The state of the s

automobi

divers

SWA ZERE 3 or the ten case.

**编译**经证据

the state of the season

連続を発得から集をある。

PARTY OF THE PARTY

be the same as a second

A Printer on the con-

Marie and the same of the same

Marie Salar Sa

we Wieder Strongers

THE PARTY OF THE PARTY OF

A A SECTION AND A SEC.

THE SEE AND SEE SEE SEE

A STATE OF S

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

震災人

A Company 大学 はなって かっちょうこう

1

127

**~ 35**0

5 mg/s

-

...

A proper areas 15%

2.0

-760

y 150

\* --

4. 4. . . .

14 MP

100

T 20

gentler de Taleiten (d. 1877).

ودر خوم ع

.....

The state of the s

4 4 ...

THE REAL PROPERTY.

managet and the

STATE OF THE SELECTION OF THE SELECTION

Section of the sectio

Section and the section of the secti

Same Distriction

And the second second

# INFORMATIONS « SERVICES »

# MÉTÉOROLOGIE-



PRÉVISIONS POUR LE 18.1.85 DÉBUT DE MATINÉE dens la région

PRÉVISIONS POUR LE 18 JANVIER 1985 A 0 HEURE (GMT)

vention probable du temps prêve en France entre le jeus 17 janvier à Cheure et le vendredi 18 janvier à

La dépression atlantique arrivée mer cedi soir sur les côtes atlantiques va pnétrer lentement sur la France, don-nut une sérieuse aggravation avant aiun redoux ne s'annonce.

Vendredi matin, persistance d'un France avec encore - 15 à - 20 degrés n lever du jour. Sur l'autre moitié, la neige et la pluie verglaçante feront leur apparition. Il fera plus doux sur les côtes atlantiques, mais dans l'intérieur

An cours de la journée, extension à l'ensemble du pays des chutes de neige et du verglas.

Sur l'Est, le Nord et les Alpes, encore des températures de - 5 à - 10 degrés. Sur les autres régions, les valeurs de l'après-midi vont se rapprocher de zéro néme légèrement dépasser le zéro en

Cette situation va poser de nombreux problèmes de circulation. Une arrivée de pluie et de neige sur un sol si froid donne des plaques de verglas très impor-tantes escudaines.

Prévisions montagne our samedi et dimanche

L'agenuation du froid va se poursuivre, le chutes de neige vont s'éliminer, vers | nord-est, de l'air humide nettemenulus doux va envahir la France. Seedi, la dominante sera un ciel brouillards givrants. Chutes de neige résiduelles tout de même sur les Vosges et le Jura. Le froit s'accrochera un peu ser les Alpes avec - 12 degrés le matin et - 6 degrés dans la journée. Nouvelle offenciere de offensive du manyais temps avec pluie

Dimanche, le mauvais temps gagnera tous les massifs. Neige, et pluie vergla-çante même en plaine. Les Vosges seront touchées un pen plus tard. Sur les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes masjux et brumeux avec de fréquents le redoux leut et progressif se confirme.

Dans le Nord-Est le froid s'atténuer sculement un peu.

La pression atmosphérique réduite au nivean de la mer était, à Paris, le 16 janvier, à 7 heures, de 1017,2 millibars, soit 763 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum euregistré au cours de la journée du 16 janvier : le second, le minimum de la nort du 16 au 17 janvier): Ajaccio, 12 et 0 degrés; Biarritz, 1 et -2; Bordeaux, -5 et -9; Bourges, -15 et -18; Brest, 0 et -7; Caen, -6 d'activités en région Île-de-France.

et -18; Cherbourg, -6 et -12; Clermont-Ferrand. -12 et -21; Dijon. -10 et -18; Grenoble-St-M.-H.. -5 et -12; Grenoble-St-Geoirs, -10 et -17; Lille, -11 et -19; Lyon, -12 et -17; Marseille-Marignane, 0 et -10; Nancy. -8 et -9; Nantes, -5 et -11; Nice-Côte d'Azzer, 7 et 2; Paris-Montsouris, -8 et -14; Paris-Crity, -11 et -17; -8 ct -14; Paris-Orly, -11 ct -17; Pau, 0 et -4; Perpignan, 12 et -5; Rennes, -7 et -15; Strasbourg, -7 et -7; Tours, -9 et -16; Toulouse, -7 et -15; Pointe-à-Pitre, 30 et 18.

et -15; Pointe-a-Price, 30 et 78.

Températures relevées à l'étranger :
Alger, 7 et 1; Amsterdam, -7 et -7;
Athènes, 10 et 6; Berlin, -7 et -14;
Bona, -6 et -7; Bruxelles, -8 et -10;
Le Caire, 18 et 15; l'es Canaries, 20 et
12; Copenhague, -1 et -9; Dakar. 22
et 17; Djerba, 14 et 9; Genève, -4 et
-8; Istanbul, 4 et 2; Jérusalem, 12 et
-7; Jishopue, 11 et 11; Londres, -4 et -8; Istanbul, 4 et 2; Jentsalein, 12 et 7; Lisbonne, 11 et 11; Londres, -4 et -7; Luxembourg. -7 et -7; Madrid. 5 et 0; Montréel, -20 et -25; Moscou, -5 et -5; Nairobi, 28 et 14; New-York, -6 et -11; Palma-de-Majorque, 7 et = 6; Rio-de-Janeiro, 28 et 25; Rome, 10 et 5; Stockholm, -9 et - 15; Tozenr, 11 et 6; Tunis, 12 et 9.

> (Document établi evec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

# JOURNAL OFFICIEL —

Sont publiés au Journal officiel du jeudi 17 janvier 1985 :

DES ARRÊTÉS

e Portant fixation des taux de cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour 1985 et de la part des ressources affectées à chaque catégorie de charges de ce régime.

• Fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret du 6 juin 1984.

### DES DECRETS

• Approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Honfleur (Cal-

 Modifiant certaines dispositions du code de l'urbanisme relatives au contrôle de l'installation

### EN BREF-

CONCOURS PROFESSIONS PARAMÉDI- ANALPHABÉTISME ET FORMA-CALES. - Les concours d'entrée dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat des professions paramédicales visées à l'arrêté du 13 juin 1983 auront lieu en avril/mai 1985. Les professions concernées sont les suivantes : ergothérapeute, infirmier, laborantin, manipulateur d'électrora-diologie médicale, pédicure et psychomotricien. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) fixeront les dates exactes de concours et celles des re-

traits et dépôts de dossiers d'inscrip-

tion. Pour se présenter aux épreuves. il faut avoir dix-sept ans au moins, être titulaire du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, ou avoir satisfair aux épreuves d'un examen de niveau prévu le 6 mars 1985 pour toutes les régions (psychomotriciens doivent obligatoirement satisfaire à l'une des premières conditions, l'examen de níveau ne leur étant pas ouvert). La date limite de dépôt des dossiers d'inscription auprès des DRASS pour l'examen de niveau est fixée au 31 janvier 1985.

### CONGRÈS

LE FOND DE LA SOUTEILLE. - Le treizième congrès international de criminologie qui se tiendra à Brest les 24, 25 et 26 janvier 1985 aura pour thème « Alcoolisme, rite et déviance». Parmi les sujets abordés : les approches historique, ethnologique, psychosociologique, socioprofessionnelle et culturelle. De la tolérance au rejet, de l'incitation à la répression. Attitudes de la famille. \* Faculté de droit et des scienc

économiques, 1, avenue Foch, BP 331, Brest CEDEX. Tél. : (98) 44-33-03 ou 44-72-45.

### **EXPOSITION**

ART-THÉRAPIE. - Le Centre municipal d'arts plastiques de Sarcelles organise (en collaboration avec les Echanges artistiques franco-israéliens et Akim-France) une exposition de quarante peintures et dessins réalisés par de jeunes handicapés mentaux israé-

★ Centre d'Arts plastiques de Sarcelles, forum des Cholettes, 3, rue de la Résistance, 95200 Sarcelles. Du 12 en 30 ianvier 1985.

### **FORMATION CONTINUE**

TION D'ADULTES. - Le Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP) organise, de janvier à juin 1985, des formations continues liant réflexion et pratique sur l'analphabétisme et la formation d'adultes. Cette session s'adresse aux animateurs, enseignants et permanents d'associaminés : analphabétisme et insertion sociale, apprentissage et ment social de l'immigration, etc.

\* CLAP, 8, avenue de Choisy, tour Rimini, 75643 Paris Cedex 13. Tel.:(1) 585-67-21.

### STAGES

L'ORDINATEUR ET L'ENFANT. -Tel est le thème des stages organisés par le centre régional Poitou-Charentes de la jeunesse et des sports (CREPS de Boivre), durant le premier semestre 1985. Cette formation est destinée aux parents éducateurs ou animateurs souhaitant se familiariser avec l'informatique et la pédagogie de cette activité.

★ CREPS, château de Boivre, Vouneuil-sous-Biard, 86000 Poi-

LA VOIX HUMAINE. -- Le Charpentier Art Studio organise deux ateliers d'expression vocale en 1985. Du 18 janvier au 15 mars, tous les vendredis, de 18 heures à 20 heures : « La voix et ses instruments d'expression ». Du 23 janvier au 28 mars, les mercredis, de 19 heures à 22 heures : « Interprétation chanson ».

\* Charpentier Art Studio, 233, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél.: (1) 764.03.61.

### RECTIFICATIF

LE MÉDIATEUR. - Le numéro de téléphone de M. Jean Gouazé, correspondant pour Paris du médiateur national, n'est pas le 346-13-30. comme nous l'avons imprimé par erreur dans le Monde du 15 janvier, mais 346-13-00, ce qui correspond au numéro de la préfecture de Paris, 50, avenue Daumesnil 75012 Paris

**ANCIENS NEUFS** 

DU STUDIO AU 6 PIECES SELECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR

Appeter ou écrire : FNAIM de Paris-Ile-de-France LA MAISON DE L'IMMOSILLER

27 bis, avenue de Villiers. 75017 PARIS, 227-44-44.

# AUTOMOBILES ...... 60,00

OFFRES D'EMPLOI 90,00 106,74 DEMANDES D'EMPLOI ..... 27,00 32,02 71,16 71,16 60.00 AGENDA 60,00 71,16 PROP. COMM. CAPITAUX 177,00 209,92

# ANNONCES CLASSEES

| THE RESERVE THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF | <u>agroupe de la propessa de la compansa de la compan</u> | Christian and the Contraction Con- | ı |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| NNONCES ENCADRÉES                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le mon/col, TTC                    |   |
| ESRES D'EMPLOI                              | 51,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.48                              |   |
| EMANDES D'EMPLOI                            | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.79                              |   |
| MMOBILIER                                   | 39.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.25                              |   |
| UTOMOBILES                                  | 39.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.25                              |   |
| GENDA                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46.25                              |   |
| Dégressits selon surface ou nombre          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , -, -                             |   |
| DEM GROWS SERVING OF 1906 AN INVITAL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |   |

# OFFRES D'EMPLOIS

# L'immobilier

# **Entreprise d'édition**

Dans le cadre de sa politique de diversification recherche

# CHEF DE PROJET

pour développer politique de communication multi-média au sein du service marketing.

 Expérience télématique grand public souhaitée. Connaissance radio, télédistribution, nouveaux médias appréciée.

Envoyer C.V., photo et prétentions sous nº 300.204 M à REGIE-PRESSE, 7. rue de Monttessuy, 75007 Paris.

# Un organisma important re-cherche à Paris ou à Versailles SES FUTURS CADRES

Si your avez le goût des contacts et des responsabilités, si your avez de l'ambition et du dynamisme, rejoignez-nous. Tél. 500-24-03, poste 40.

Leader bureautique ING. ELECTRONICIENS connaissent 8085. URGENT. 784-74-52.

### emplois régionaux NICE, ECOLE DE FRANÇAIS pour adultes étrangers, rech.

**PROFESSEUR** expérience pratique VIF et ou DVV stugés, parlant bien l'an-glais, plein temps, poste per-manent. Ecrire sous le n° 300.175 M

professionnelle 20 H STAGE INTENSIF
D'INITIATION
A LA MICRO-INFORMATIQUE
les 18 st. 19, 20 et 21 février,
les 1- et 2, 3 et 4 avril.
Autres horaires possibles.
Prix: 980 F.
Téléphone: 824-21-26.

# travail. a domicile

Ts travaux de traitement de texte, dectylographie Téléphone : 461-14-22.

surances, import-export, com-merce. Morille, 637-07-16. ESPAGNE
H. 42 ans, univ., trilingue, exper, dir. PME Esp. Am. Lat., exallent gestionnaire et commircoh, direct, filiale en Espagne. Ecr. s/nº 6.712 le Monde Pub., servico ANNONCES CLASSES, 5, rua des Italians, 75003 Paris.

J.F. 31 ans. SECRETAINE STENODACTYLO, expér., recharche emploi à Montpellier, étudie toutre propositione. Tél. (S7) 41-44-64.

divers

# BMW SERIE 3 - 5- 7 84 et 85, peu roulé, garantie Auto Paris XV, 533-69-95. 63. r. Deanouettes, Paris (15°).

# DEMANDES.

D'EMPLOIS J.H. recherche emploi magasi-nier, réception, distribution, 6 ans expérience. Ectre CHSLU Richard, 8. rue Lamartine, 92290 Châtenay-Melabry.

F. Attachée direction, 43 ans, expér. assurances, immobilier, marketing, comptabilité et secrétarier relations publiques. Ecr. s/m 6,711 fe Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 6, rue des Italiers, 75009 Paris. Agréable studio, 9º étage, acc solail, balcon, 230,000 F. Téléphone : 633-35-86.

J.H. 19 ans, notione anglais, expagnol, racherche emploi bu-reau, préférence tourisme, as-

J.F. 33 ans, perfeit trilingue. st. angl., fr., expér. traduc-tion, enseign. Affaires, diplô-més d'Université US et Sortionne, dynamique ch. posts stable et exigeant à Paris Téléphone : 503-04-65.

automobiles

# appartements ventes

3° arrdt BEAUBOURG. Petites surfaces à rénover. Immeuble bon état A. STOOPS. 825-49-15 - 42-17. Urgent, 3 page, duplex. 4º ét., 60 m³, csime, sol. 700.000 F. 76l. 272-87-38 - 236-07-39.

18° arrdt 4° arrdt ILE-SAINT-LOUIS TRÈS BEAU 2 PIÈCES 1.550.000. DURESSAY. 624-93-33.

5° arrdt

NEUF JARDIN DES PLANTES 1 at 3. RUE POLIVEAU CONSTRUCTION GD LUXE

Livraison immédiate
Reste 2 aprits de 4 et 5 PCES
+ un DUPLEX, 6° et 7° ét., 5 P.
avec 158 m² de TERRASSE.
Vis. témoin ts jours, 14/19 h.
saut mercrad et demandre.

6° arrdt

CARACTERE, SOLEIL 9• arrdt

PIGALLE, imm. stand. Dble liv., tt cft, rsf. neuf. A. 8700PS. 825-49-15 - 42-17. 13° arrdt

13° M° Chevaleret, Masséria, immauble ravalé, vue dégagée. 2 pièces 42 m°, entrée, cuisme, saits de bains, WC, grand débarras avec fenêtre, cheuffage individuel, cave, refait à next. 380.000 F. TG. 321-69-25 de préférence têt le matin ou terd le soir. GOBELMS, ppteirs vend: Plusiaurs booux 2 P., refait neufs à partir 360.000. Imm p. de t., ravalé. 528-99-04.

15• arrdt CAMBRONNE Besu loft en duplex 100 m³ à rénover. GARBI. 567-22-88.

VAUGIRARD 4 P., impeccable, imm. pierre de taille. 1,000,000 F. BRANCION SARL. 575-73-94.

# 17° arrdt

FONTAINEBLEAU
rue de France, surface rénow
ou sami-rénovée - studios
2 P., finitions personnalisées Téléphone: 329-58-65,

**RUE CAULAINCOURT** MAGNIFIQUE 5 P., gd cft 150 m², pl. sud, imm. stand. 2.100.000 F. Tél, 254-71-93.

DAMREMONT 4/5 P. perfait état, asc., balcon 3 chambres. 1.100.000 F. 7él. 254-71-95, p. 18.

Hauts-de-Seine Particulier vend appartems 3 pièces, tout confort, MEUDON-LA-FORET. Tél. 951-34-13.

SEVRES (gare)
SPLENDIDE APPARTEMENT
180 m², vaste sé. 4 ch. 2 bs
+ terrase 60 m², 3 park.
GARBI, 547-22-88.

93 Seine-Saint-Denis MONTREUIL (93) 50 m métro

MONTREUII. (93) 50 m métro Mairie de Montreuil, bus, tous commerces. Beau duplex, 4/5 pièces, 7-5" (derriter étage), petit immeuble standing 75. Tout confort, sans vis-è-vis, ensoleillé, double expoetion nord-est/sud-ouset, caime, jardina-phone, superficie totale, 155 m² + cave et box plain-pied. .plain-plad. 1.050.000 F. Tél. 858-85-81.

Val-de-Marne ST-MANDÉ, bols - lac, su-perbes 3 P., 64 et 72 m², état nauf, possibilité duplex. 730,000 et 750,000 F. Visite s/pl., dim, 10 h/12 h. 14, boulevard de la Guyane

**Province** Résidence a Le Bas Fort Blanc s en bord de mer. Du studio eu 3 P., avec balcon. Ex. : 2 P. : 325,000 F. Excellentes presta-325.000 F. Excellentes presta-tions. Renseignements: SDGI 16 (1) 358-11-10, h. b. et 797-91-51. Sor et wask-end.

# appartements achats 🔩

URGENT
Jeune médecin cherche appart.
2 P. minimum, calme, dens les sud de Paris. Tél. 588-01-63 tous les soirs à partir de 18 h. STE BARDOT IMMOBILIER

BCB 727-89-39 comesp. Sté Aulis (Montréal) RECHERCHE POUR CLIENTELE Internationale 200 à 300 m² 16°, 8°, Neuitly, rive gauche.

ACHÈTE STUDIO OU 2 PCES même à rénover. Paris ou portes Tél. 252-01-82, même le sois.

Jean Feuillade, 54, av. de la Motte-Picquet-15\*, 566-00-75 rech. pour clienta sérieux appart. 200 m², 15\*, 7\* arr.

| locations non meublees offres

Paris

A LOUER NOMBREUSES LOCATIONS DISPONIBLES HESTIA - 306-09-10 188, rue de Vaugkrand (15°).

LOCATION DISPONIBLE entre particuliers Paris-bankeue 707-22-05 CENTRALE DES PROPRIE-TAIRES ET LOCATAIRES

Province SAINTE-MAXIME
Golf de SAINT-TROPE2
time grande villa, vue mer
saceptionnelle et tim petit
appartoment à louer.
Exres sous le m° 300. 189 M
RÉGIE-PRESSÉ
7, rus de Monttessuy, Parie-7\*,
Tél. 1949 605 1 69533.

, demandes : Pour Dingeents et Employés mutés. Importante Sté fran-ceise Pétroles rach. en pema-nence apprs tres catégories et studios. Villas Paris, environs. Téléphone: 503-37-00.

Pour stés européennes charche villas. pavillons pour CADRES Tél. 889-89-66 - 283-57-02.

- locations → offres --

PARIS (13\*), métro Maison-Blanche, 2 pièces tout confort, meublé, 3.000 F C.C. Possibité non meublé : 2.700 F C,C. Tél. (16-6) 491-31-93.

pavillons 💉 👯 PAYILLONS

# locations non meublées

Jeune travailleur cherche chambre de bonne. Paris ou région parisienne. Ecr. s/nº 6.715 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Pans.

(Région parisienne)

meublees

Paris

locations : demandes . .

SERVICE AMBASSADE pour cadres mutés Paris rech. du STUDIO au 5 P. LOYERS GARANTIS per stés ou Ambassades. 285-11-08. J.H. séneux cherche A LOUER au mois, env. 1.000 F sur Paris, Ecr. sous er 722 M à REGIE-PRESSE. 7, rue de Monttessuy. 75007 Peris.

appartoment à louer.

Schre sous le re 300. 189 M
RÉGIE-PRESSE

7. nus de Montressuy, Paria-7.
Tél. 1949 6051 69533.

ADC-EN-PROYENCE Résid. 3°
Age gr. boxs 13 + cave + park.
Neuf, loyer 5.000 F + ch.
3.300. 969-87-32 après 20 h.

REPRODUCTION INTERDITE immobiliers of information. domaines

Vends propriété dans le Laura-gais, 85 hectares, élevage, por-chane moderne en dur, polycul-rura. Sources abondantes sur la propriété. 85 hectares lahoura-bles, 20 hectares en boss et landes. Maison d'habitation, 5 pièces tout confort, nom-preuses dépendences. Pru : 1,800.000 F à débattre. Tél. GIMELLO, 18 (98) 60-40-76.

F. CRUZ. 266-19-00

proprietes 🔭 8. RUE LA SOETIE (8\*)
Conseil 47 ans d'expérience
Px rentes indexées garanties
Etude gratuite discrète. Vds 4 km Sud Chartres, fer-mette 2.000 m<sup>2</sup>. 10 pces, tt cft. Téi. (37) 28-34-77.

Immobilier d'entreprise et commercial ... bureaux bureaux 🗀 🔻

Locations

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC** NATIONAL

**BUREAUX A LOUER** 

250 m² à partir de mars 1985

500 m<sup>2</sup> à partir de septembre 1985 Adresser offre par tél.: 544-41-85 poste 482.

Part. à part. cherche bureau à louer min. 30 m², loyer mau. 1.500 F moss. Pars (ag. s'abst.). Ecr. s/r² 1.814 le Monde Pub., service AMNONCES CLASSES, nue des Italiens, 75009 Paris.

SAINT-OUEN (93)
150 m² indépendant our deux niveaux, 55,000 F par an. VINCENNES Mª Bérautt. 80 m² + parking. 41,000 F par an. SGP, 267-76-43. VOTRE ANTENNE A PARIS Bureau ou domiciliation Business buro (1) 346-00-55.

VOTRE SIEGE SOCIAL

constitutions de sociétes et tous services, 335-17-50.

# 

# Ventes

Cause maledie affaire à saisir vends AUTO-MOTO ECOLE à 93200 Saint-Denia (tres bon emplacement, been dessern). Prix à débatire. T. 827-32-16 de 14 h à 19 H. Vends fonds de commerce hor-logene, bijoutene Paris-15\*. 400.000 F. Loyer 1.000 F par moss.

Stock en Plus. Tél.: 557-79-81.

المكذا من الأصل

# économie

# REPÈRES

# Conflits du travail : moins nombreux en novembre

Les conflits collectifs du travail ont touché 277 établissements, comptant 134 000 salariés, dont 30 000 ont cessé le travail en novembre 1984, indique le ministère du travail. En octobre, 288 établissements avaient été touchés, comptant 178 900 salariés, dont 56 200 avaient cessé le travail. En novembre 1983, 298 établissements avaient été concernés, avec 147 700 salariés, dont 37 100 grévistes. En revanche, le nombre de journées de travail perdues a été de 112 100 en novembre, contre 155 100 en octobre, mais seulement 74 400 en novembre 1983 (+ 51,3 %). En moyenne mensuelle de janvier à novembre 1984, 113 000 journées ont été perdues, contre 110 000 par mois en 1983, ce qui était le chiffre le plus faible depuis dix ans.

# Offshore: Les Grands Travaux de Marseille prennent le contrôle de Doris

La société Les Grands Travaux de Marseille (GTM-Entrepose) a pris, comme prévu (le Monde du 15 janvier), le contrôle de la société Dorís, t'un des principaux constructeurs de plates-formes offshore française, en acquérant, auprès de la Société générale d'entreprise Sainrapt et Brice (SGE-SB), la majorité du capital de la Société des réservoirs sous-marins, laquelle détenait 47,3 % des actions de Doris. GTM-Entrepose possédait déjà 4 % de Doris, ca qui, au total, lui donne le contrôle de 51,4 % du capital, devant le groupe Bouygues, qui, après la reprise du groupe Amrep, devrait détenir 34 % de Doris.

# Pétrole: à son tour, Exxon abaisse son prix d'achat

Après Texaco, Chevron et Mobil, le groupe Exxon a, lui aussi, ramené de 29 dollars à 28 dollars par bani le prix d'achat du brut américain West Texas Intermediate. Le groupe a également réduit le prix de tous les autres bruts produits aux Etats-Unis de 0,5 dollar à 1 dollar par baril.

# Production industrielle: une reprise attendue en janvier

Après le fléchissement assez marqué de décembre, les industriels s'attendent à une reprise de l'activité, en janvier, selon l'enquête de conjoncture mensuelle de la Banque de France. La reprise (comme le fléchissement) tiendrait à des facteurs techniques, les fêtes de fin d'année ayant eu pour effet d'augmenter les jours de congé. Mais au-delà de janvier, les prévisions des industriels sont plus réservées que pour ces derniers mois. Ils s'attendent, au mieux, à une abilisation de leur activité.

# Dollar: stable à 9.74 F

Sur des marchés des changes relativement calmes, dans l'attente de la réunion du conseil de la Banque fédérale d'Allemagne, le environ.

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                    | COURS             | DU JOUR           | Un            | MOS    | DEUX           | AQIS           | SIX MOIS       |                |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
|                    | + bes             | + haut            | Rep. +        | ou dép | Rep. + ou      | <b>ó</b> ép. − | Rep. + on dép  |                |  |  |  |  |
| SE-U               | 9,7125            | 9,7155            | + 175         | + 185  | + 310          | + 335          | + 649          | + 740          |  |  |  |  |
| S com              | 7,3524            | 7,3682            |               |        | + 68 + 246     | + 163<br>+ 262 | + 122<br>+ 731 | + 214<br>+ 780 |  |  |  |  |
| Yes (100)          | 3,8216<br>3,9624  | 3,8242            | + 134         |        |                | + 262<br>+ 231 | + 635          | + 678          |  |  |  |  |
| Floria             | 2,7127            | 2,7143            | + 99          | + 105  | + 187          | + 198          | + 542          | + 578          |  |  |  |  |
| F.R. (199)<br>F.S. | 15,2893<br>3,6370 | 15,2964<br>3,6394 | - 73<br>+ 143 |        | - 125<br>+ 285 | - 38<br>+ 363  | - 361<br>+ 863 | - 87<br>+ 916  |  |  |  |  |
| L (1 900)          | 4,9974            | 5,0015            | - 202         | - 184  | - 370          | - 339          | -1 831         | - 945          |  |  |  |  |
| £                  | 10,9266           | 10,9397           | - 173         | - 123  | - 314          | _ 237          | - 570          | - 428          |  |  |  |  |

# TAUX DES EUROMONNAIES

| SE-U | 5 |
|------|---|
|------|---|

Ces cours pratiqués sur le marché interbance fin de matinée par une grande banque de la place.

### (Publicité) AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

1. OBJET DU MARCHÉ: Construction d'un transporteur à cable de grumes de bois et de matériel destiné à débarder et desservir les plantations de terre plate sur la commune de Salazie dans le département de La Réunion.

2. LIEU où L'ON PEUT PRENDRE CONNAISSANCE des CAHIERS des CHARGES et du RÉGLEMENT de la CONSULTATION:

Direction régionale de l'Office national des fôrêts
Allée Ave-Maria - La Providence

Aliée Ave-Maria - La Providence 97488 SAINT-DENIS. 3. DATE d'ENVOI de L'AVIS d'APPEL d'OFFRES à LA PUBLICATION : 8 février 1985.

4. ~ LIEU et DATE de LA RÉCEPTION des OFFRES :
Conseil général de la Réamon
Direction de l'administration
générale et linancière,
2. rue de la Source 97400 SAINT-DENIS.

Avant le 4 mars 1985 à 16 houres, sous pli recommandé (avec demande d'accusé de réception) ou en mains propres (avec accusé de réception).

5. JUSTIFICATION à PRODUIRE touchant les QUALITÉS et les CAPA-CITÉS EXICEES aissi que les PIÉCES à FOURNIR:

• Référence du constructeur.

- Reference an constructeur.
  Descriptif de chaque partie de l'installation.
  Note technique pour chaque type d'installation;
  Note de calcul pour chaque type d'installation;
  Manning pour chaque type d'installation;
  Acte d'engagement et annexes;
  Tableau comparatif financier;

  C.C.A. Sispoi.

- C.C.A.P. signé ; C.C.T.P. signé ;
- Déclaration à souscrire;
   Devis estimatif pour chaque type d'installation.

# SOCIAL

# RETRAITE A SOIXANTE ANS

# L'Association des retraites complémentaires ne veut plus faire l'avance

mentaires ne veulent plus continuer à faire l'avance du supplément de charges entraîné par l'abaissement de l'âge de la retraite. Celui-ci devait être convert par une Association pour la structure financière (ASF), créée en 1983 pour sept ans afin d'assurer à la fois ce supplément et le versement des « garanties de ressources - aux plus de soixante ans. Mais cette ASF, ello-même ali-mentée par deux points de cotisation UNEDIC (assurance-chânage, qui avait avant la charge des « garanties de ressources -) et par une subven-tion de l'Etat, doit être déficitaire jusqu'à 1987, excédentaire ensuite.

li avait donc été prévu qu'elle émettrait un emprunt début 1985 pour assurer sa trésorerie (le Monde des 12 et 25 décembre 1984). En raison de retards dans la mise en place de l'ASF, cet emprunt ne peut être émis à la date prévue, faute d'autorisation du Trésor. Les caisses de retraites complémentaires ont fait l'avance pour 1983 et 1984. Mais l'ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires), principale intéressée - elle a versé 542 millions de francs au titre de 1983 et près de 3 milliards pour 1984 - estime ne plus pouvoir continuer: - La situation actuelle ne peut plus durer », déclare son prési-dent, M. Antoine Faesch (FO),

### JOURNÉES «VILLE MORTE» CONTRE LES LICENCIEMENTS

Un millier de manifestants ont participé le 16 janvier à la journée «ville morte» organisée à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par la CGT et la CFDT afin de protester contre les 928 suppressions d'emplois prévues à III. Des bar-rages routiers, ferroviaires et fluviaux ont bloqué la ville jusqu'à 15 heures. Les commerces et administrations ont fermé leurs portes. A 15 h 30, une manifestation puis un meeting out eu lieu. Pour sa part, la CFDT a demandé que soit organisée une réunion tripartite, pouvoirs publics, direction, syndicats, au

Cinq cents salariés du groupe Creusot-Loire de Rive-de-Gier et de Saint-Chamond (Loire) ont bloqué, le 16 janvier, la circulation routière et serroviaire entre Lyon et Saint-Etienne jusqu'à 12 heures. Ces manifestations entraient dans le cadre de la journée «vallée morte» organisée par la CGT. La levée des barrages s'est faite sans incidents.

Enfin, à Mulbouse (Haut-Rhin), les syndicats CGT, CFDT et CGC de la Société alsacienne de construction de matériel textile (SACMT) ont appelé à une opération «ville morte» pour ce jeudi 17 janvier afin de protester contre l'annonce de 750 licenciements dans l'entreprise.

dans une lettre adressée récemment au président de l'ASF, M. Jean Nei-dinger (CNPF).

M. Faesch suggère un nouveau système pour répondre aux besoins. S'il apparaît, écrit-il, des diffi-cultés d'obtenir des pouvoirs cultés d'obtenir des pouvoirs publics l'émission d'un emprunt spécialement affecté à la trésorerie de la structure financière, il y a peut-être lieu de rechercher si une émission d'obligations renouvelables du Trésor ne serait pas de nature à résoudre le problème plus facilement. Elle est, en effet, administrativement plus simole à mettre nistrativement plus simple à mettre en place et «ces obligations sont négociables et leur souscription est de ce fait plus facile. Il avait été prévu en 1983 que les caisses de retraite pourraient souscrire à cet emprunt, mais cela leur est difficile sque, précisément, elle n'out pas

# SELON L'UNEDIC

# Le nombre de chômeurs indemnisés a augmenté de 1,9 % en décembre

vier, le nombre de chômeurs in-demnisés par les ASSEDIC à la fin du mois de décembre s'élevait à 1 991 767 contre 1 955 570 à la fin de novembre, soit une hausse mensuelle de 1,9 % (inférieure à celle de la moyenne saisonnière, qui est d'environ 3 %). En décem-bre, les ASSEDIC ont enregistré 302 667 dépôts de dossiers,

Cette baisse de 26 % par rapport au mois précédent a en partie un caractère saisonnier mais s'explique aussi par un retour à un niveau comparable aux années an et même inférieur à celui de dé-cembre 1983.

En décembre 1984, 177 700 pre-miers paiements ont été effectués, soit 8,7 % de moins qu'en novem-bre et 7,7 % de moins qu'en dé-cembre 1983. En ajoutant les chôpuisque, précisément, elle n'ont pas les moyens de faire l'avance du supplément de dépenses entraîné par l'abaissement de l'âge de la retraîte... cembre 1983. En aguntant ses carplément déposé une demande d'allocation et qui feront l'objet d'une décision positive avec effet rétroactif, l'UNEDIC estime à

Seion les statistiques mensuelles 2 334 647 le nombre de personnes publices par l'UNEDIC le 16 jan qui auront reçu une allocation su qui auront reçu une allocation au titre du dernier jour de décembre contre 2310.091 au titre du der-nier jour de novembre (+1,1%). **一位的** 

ere and 🎮

三二年 韓 清明

- 200

n inc≠Year

ية <u>خوران مع ب</u>

A corregion \$

o og gjarden gjerne gjer

1.0

1 K. S. C. S. S.

ere contain h

A STATE PORTER

·维罗斯 夢

· # \*\*\*

·

1.67 T

per Francisco

\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*

1 Ca 185

1.6

te Tema

أو كالأنور أن ا

er kindle Merj

THE PARTY A. . . .

1 - 23 Sept

- Without

وأعظام ستاحمه

e grand

100 100

---

A 1984

. 2 pt. 100 2 pt. 100 2 pt. 100

マイミ 変化

1 H 787 198

HANT PER SERVICE

P 4 ger i Seriale . 🌇

S RESIDENCE

Le trope in

care entrance

cpr. solite

· in the Con-

沙LTURE

45.45

ور مرور بيني

3 mm 35 - 200

2.00

<u> •</u> 12 • · ·

27:57

aurtzer 30 - 5

ill to the little of

425 4... \* ... \*

---

14 Mary 1997

Martine St. 1 1 1 1

atti tiri kale

200

-1:20 · ·

ssimisme lucid

.. # # T

Les bénéficiaires d'allocations se répartissaient à la sin décembre ainsi: 1 632 449 demandeursid em-plois indemnisés (+ 1,9 % en un mois et + 18,5 % en un aa). 677 443 préretraités (-1 % in un mois et - 4,4 % en un un), 24 755 bénéficiaires d'indemnités de formation (+ 1,8 % en un nois, - 4.6 % en un an).

La CGT, dans un communaué, chiffre à 1 227 270 le nombre de chômeurs inscrits à l'ANPE et hon inderanisés - soit 48,6 % du trel des demandeurs d'emploi. Seon. elle, an 31 décembre, 456 000 clo. meurs recevaient 41,40 F par joir.
Elle réclame l'octroi d'une alloution équivalente à tous les chi-meurs non indemnisés (seuls le plus de cinquante ans en recoives

# FINANCES LOCALES

# L'ENCOMBREMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

# 36 mètres cubes de liasses par magistrat

Si l'industrie souffre de ∢ sureffectifs », il n'en va pas de même, loin de là, des nouvelles institutions mises en place par la réforme de décentralisation et notamment des chambres régionales des comptes. « Nous n'avons que le quart des effectifs aires de conseillers après deux ans de fonctionnement », a déclaré la 14 janvier M. Pierre Grandjeat, président de la cham-bre régionale des comptes d'Île-de-France sise à Marne-la-Vallée, dont c'était la séance solennelle de rentrée.

De fait, les magistrats croulent sous la masse des documents financiers des communes, des départements, de la région, des offices d'HLM, des associations bénéficient de subventions, des syndicats intercommunaux, etc. En contrôle juridictionnel, chaque conseiller a 36 mètres cubes de

Devant un parterre de commissaires de la République, d'élus, et en présence de M. André Chandemagor, premier président de la Cour des comptes, M. Grandjeat et ses collègues ont certes stig-matisé les difficultés d'intendance (les archives sont stockées à 15 kilomètres), mais aussi dressé un premier bilan de leur travail. A propos du contrôle des actes budoétaires des collectivités locales.

la chambre a enregistré 194 sai-sines (49 en 1983) et rendu 234 avis (73 en 1983). Quant aucontrôle juridictionnel et de ges-tion qui s'exerçait pour le pre-mière fois en 1984, il s'est traduit. per 37 jugements assortis d'inter-ventions administratives adres-République, aux ordonnateurs, aux comptables et aux trésoriers payeurs généraux.

# Le juge et le conseil

Certes, les chambres régioneles des comptes - institutions nouvelles dans le paysage admipistratif - dérangent les habi-tudes des organismes en place qui ont « le réflexe sacré de défense de leur territoire ». Appliquant les textes avec riqueur (certains commissaires de la République, maires ou conseillers de. ment »), les chambres demandent aux collectivités en déficit de réta-blir au plus vite leurs comptes (1), et invitent ici ou là les préfets à inscrire dans les budgets de tel ou tel organisme des dépenses obligatoires qui n'y figurent pas, Les cas de contentieux, voire de conflits, entre un commissaire de la République et une chambre des comptes se multiplient et il faut parfois se tourner vers le tribunal

administratif pour trancher, ce qui complique encore un peu plus la

procédure.
M. Chandernagor a promis
pour 1985 la création de trois cents emplois nouveaux dont cent vingt de magistrats pour l'ensemble des chambres rigionales. Il a demandé aux juga de développer leur fonction de conseil auprès des collectivité et organismes publics qui ont de plus en plus de mai à établir lers budgets par les temps qui ou-rent. « Il vaut mieux prévenir « e sanctionner », a dit l'ancien miretre des affaires européenne; « Abstenez-vous de formuler de jugements d'opportunité sur le comptes que vous vérifiez » ( M. Chandernagor, qui n'oubli pas qu'il fut maire, président di conseil général de la Creuse et du conseil régional du Limousin, a ajouté : « Les élus sont des entrepreneurs qui lancent des travaux, prennent des initiatives, créent des emplois. » Il pensait probable ment: i ne faudrait pas qu'un excès de juridisme ou que la peur du juge les dissuade d'aller de

FRANÇOIS GROSRICHARD.

(1) Les magistrats s'inquiètent des déficits considérables d'offices d'HLM, dans des cas de plus en plus

# OFFICIERS MINISTÉRIELS VENTES PAR ADJUDICATION Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 563.12.66

Vente sur saisie immobilière an Palais de justice de Bobigny Mardi 29 janvier 1985 à 13 h 30 APPÄRTEMENT comp. ch. et cuis. séjour ds bat. B au t.-d.-ch. à dte - cave ds imm. 67. rue de l'Union à

BOBIGNY (93)
Mise à prix: 40 600 F
S'adr. pr ross. à M. G. BLIAH, svt. 43, r. de Richelieu, Paris-1". T&L 296-29-32 - 296-03-74

VENTE sur surenchère du dixième. au Palais de justice de Tours le Mardi 29 janvier 1985, à 14 h 39 UNE PROPRIETE à SEUILLY (Indre-et-L.) MISE A PRIX : 385 000 H S'adresser à : M° Paul CHAS, avocat à Tours, 51, be Béranger. Tél. (47) 61-43-31

Vente au Palais de justice à Bobigny, le Mardi 29 janvier 1985, à 13 h 30 UN PAVILLON à NOISY-LE-GRAND (93) 16, rue de la Vérité MISE A PRIX: 60 000 F Mº Yves TOURAILLE, avocat à Paris (9º) 48, rue de Clichy - Tél. 874-45-85

VENTE sur saisie immobilière, au Palais de justice à Paris le JEUDI 31 JANVIER 1985, à 14 h UN LOCAL COMMERCIAL à PARIS (20°) 18-20, RUE DE L'ERMITAGE - VILLA DE L'ERMITAGE SANS N

au rez-de-chaussée avec CAVE

M. à P.: 230000 F S'adr. à Mª Huthert DUGUEYT et Jean LEGER.

avocats associés à Paris (5°), 87, bd Saint-M. à P.: 230000 | avocats associés à Paris (5-), 87, bd Saint-Michel, tél. 325-44-73; tous avocats près Tribunal grande instance, Paris sur les lieux pour viaiter.

Vente sur saisie immobilière au Palais de justice à Versailles (78) 3, place André-Mignot, le mercredi 23 janvier 1985 à 9 h 30 EN UN SEUL LOT

MAISON D'HABITATION av. JARDIN cadastrée section E nº 452 pour 1 091 mètres carrés - comme

d'ARNOUVILLE-LES-MANTES (78) MISE A PRIX: 300 000 F S'adr. an cabinet de M\* Xavier SALONE, avocet, 19, r. Sainte-Sophi 78000 Versailles, Tél. 958-01-69

Vte s. sais. immob. Pal. just. à Bobigny, mardi 29 janv. 1985, 13 h 30, UN LOT

MAISON individuelle de 5 pièces principales
et dépendances de plain-pied avec

JARDIN, le tout d'une contemnee au soi de 689 m² VILLEPINTE (93) 3, avenue Saccoet-Vanzetti
M. à P. 200 000 F. S'adr. M° JOHANET, avenue
(8°), 43, avenue Hoche. Tél. 766-03-40.

## Vente su Palais de justice à Bobigny, Mardi 29 janvier 1985 à 13 h 30 APPARTEMENT à ROMAINVILLE (93) bât. D, esc. unique au 10 ét. à gehe, de 4 pièces, cuis., cave au acus sol

et un emplacement de garage de un em intrachilier Rue des Fontaises nº 4, 6, 22 et av. Lénine nº 22 à 34 MISE A PRIX: 100 000 F S'adr. pr ts rens. à Mr G. BLIAH, avt. 43, r. de Richelieu, 75001 Paris. TEL 296-29-32-296-03-74

# Vente au Palais de justice à Paris - Landi 28 janvier 1985 à 14 h UN IMMEUBLE à PARIS-15° 185-187, rae Brancion et 150, rae Castagnary MISE A PRIX: 750 000 F

S'adr. à la SCP LE SOURD-DESFORGES, avocat, 27, quai Anatole-France, Paris-7\* (tél. 551-31-60); M\* CERVESS, avocat, 166, bd Hamsmann, Paris-8\* (tél. 562-19-94); M\* GIRARD, syndic, 116, bd Saint-Germain à Paris-6\*, et tous avocats post T.G.I. Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil.

VENTE sur saisie immobilière, au Palais de Justice à Nauterre le MERCREDI 23 JANVIER 1985, à 14 h UN APPARTEMENT au 5° ét. de 4 PIECES PRINCIP., cuis., bulcon et 1 ch. individuele - CAVE. au sous-soi et un emplacement de parking, dans un ens. immob. 24, RUE DU COTEAU, à CHAVILLE (92)

M. à P.: 215 000 F - S'adr. Me LEOPOLD-COUTURIER svocat à Paris (8°), 14, rue d'Anjou, tél. 265-92-75 ; tous avocars pr. Trib. Ode lust. Nanterre, sur les lieux pour visiter.

. . . . .



SELON L'UNEDIC

munder de chômeurs indemini especialists de 1,9 % en decembr

The state of the s

Company of the compan

Marie Andrews THE STATE OF THE S

MARKET ME AND THE PARTY THE PERSON NAMED IN The second of the care A STATE OF LIVE 

ANDRES REGIONALES DES COVE

de lasses par magistra 進事 **(1) (1) (1) (1) (1) (1)** المختراهان والدرار

of the morar page

The state of the s

化对象 人名西西斯森

A 1.50 THE RESERVE

159

4 4 4 6 6 6 7 F

Tartha see

ments.

à l'écoulement des excédents...

er fragge (S

Marie white the party of the party The table of the same of the s Marie Caretta A THE PROPERTY OF

-A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF T Manager M. The second secon Marie Transfer of the server

STERIELS

AFFAIRES

# L'enveloppe des prêts spéciaux à l'investissement est fixée à 18 milliards de francs pour 1985

long terme destinés aux entreprises, désormais matérialisés par la seule procédure des prêts spéciaux à l'investissement (PSI), a été fixée à 18 milliards de francs pour l'année 1985. Cette somme sera répartie entre le Crédit national (7,2 milliards de francs), le Crédit d'équipe-ment des PME (6,4), les Sociétés de développement régional (3,2) et le Crédit coopératif (1,2), c'est-à dire les quatre établissements habilités à distribuer les prêts bonifiés.

Ce montant global de 18 milliards de francs est comparable à celui de l'an dernier, compte tenu de la réforme des prêts bonifiés intervenue à l'automne 1984, qui a notamment eu pour effet de supprimer les 2 2 2 2 prêts aidés aux entreprises (PAE) et d'intégrer les prêts aux conditions du marché (PCM), dans la gamme des produits concurrentiels proposés par les banques, précise le ministère de l'économie, des finances et du

> -En 1984, l'enveloppe des PSI (dont le taux demeure à 9,25 %)

*AGRICULTURE* 

Le CNJA va déposer un recours

devant le Conseil d'Etat contre

l'arrêté du 22 novembre 1984 qui

répartit entre les éleveurs les droits à

produire du lait. Les jeunes agricul-

teurs considèrent que ce texte n'est pas conforme à la réglementation

communautaire qui prévoit que les titulaires d'un plan de développe-

ment doivent se voir attribuer des

quotas correspondant aux quantités

fixées dans leurs plans, afin de pou-

voir faire face à leurs investisse-

Ces plans, a indiqué M. Michel Teyssedou, le président du CNJA,

sont des contrats financés sur fonds

publics; ils doivent être respectés.

Le CNJA refusera de payer doréna-vant la «taxe de coresponsabilité»:

si la production est autoritairement

limitée, il n'y a plus aucune raison

de verser de l'argent pour contribuer

des conseils généraux pour qu'ils tiennent une session extraordinaire

sur la place de l'agriculture dans les

départements et sur les moyens à lui

accorder. Enfin, le CNJA désire rencontrer le premier ministre. -Nous avions été sensibles à son

Des actions seront menées apprès

L'enveloppe des crédits bonifiés à avait été fixée à 14,35 milliards, celle des PAE (11,5 %) à 7,15 milliards de francs et celle des PCM à 9,5 milliards de francs, le taux de ces derniers venant d'être réduit récemment de 14,5 % à 14 %. A titre d'exemple, les accords de prêts aux conditions du marché délivrés par le CEPME pour l'année 1984, à savoir 3,75 milliards de francs, représentaient 30 % de l'ensemble des prêts à long terme accordés par cet établissement durant la même période.

> industriel et du commerce extérieur et le ministère de la recherche et de la technologie, indiquent que les pouvoirs publics ont décidé dorénavant de substituer à la procédure des prêts moyen terme innovation (MTI), jusqu'à présent accordés par le système bancaire et garantis par l'Institut pour le développement de l'innovation (INODEV), une procédure ayant le même but et gérée par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) dans le cadre du Fonds

industriel de modernisation.

LAIT, VIN

Le pessimisme lucide des jeunes agriculteurs

M. Teyssedon, et nous aimerions

savoir quelle place il veut donner à la France dans le Marché commun

et dans la politique agricole euro-

Ces actions envisagées par le

CNJA sont-elles à la mesure des

problèmes posés? • Qu'est-ce que vous voulez, répond M. Teyssedou,

qu'on casse tout? On peut le

Le président du CNJA a le pessi-

misme lucide : « Il n'y a plus d'idéal

européen, mais une politique à la petite semaine. Les ministres de

l'agriculture sont d'accord pour

reconnaître que les pays libéraux

sont tous interventionnistes en agri-culture, mais eux, ils veulent limi-

ter le soutien. La politique des quotas n'est acceptable que s'il y a

une progression des prix. Aupara-vant on compensait la faiblesse du prix par l'augmentation du

décidé, sans le dire, que la politique

agricole commune n'était plus une

priorité. Y en a-t-il d'autres pour

Même lucidité froide sur le dos-

faire... »

l'Europe ? >

Le ministère du redéploiement

DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

# La CGE est sur le point de remporter un contrat en Chine

Pékin. - Après des années de négociations difficiles, la signature d'un contrat de vente pour un centoute proche. C'est ce que paraît indiquer la signature, mardi 15 janvier, d'un « procès-verbal d'entre-tiens » entre le directeur de cabinet du ministre délégué chargé des PTT, M. Hirel, et le vice-ministre chinois de l'électronique, M. Wei

Ce simple compte rendu de discussions entre deux ministères a, en fait, une signification importante. Elle a permis aux deux partis de se mettre d'accord sur les principes d'une coopération dans le domaine des télécommunications et de la micro-électronique et a «résolu» les divergences techniques qui avaient retardé la décision des Chinois, en particulier sur le choix du type de central. La conclusion des négociations entre CIT-Alcatel (filiale du groupe CGE) serait donc pour le début de la semaine prochaine. Il resterait ensuite à engager le deuxième «round» commercial.

nous saire rouler sur le vin comme

nous l'avons été pour le lait. On ne

peut pas imposer à nos viticulteurs

des disciplines que ne respecteront

pas les Italiens. - Mercredi 16 jan-

vier, le président du CNJA espérait que, au lendemain de la semaine de

sensibilisation aux questions agri-

coles organisée par M. Michel Rocard, le chef de l'Etat évoquerait

à la télévision l'économie agricole.

Comme il n'y croyait pas trop, M.

Manifestation à Montpellier

le 30 janvier. - La manifestation

viticole qui avait été annulée lundi

14 janvier en raison du froid et des

fortes chutes de neige est remise au

mercredi 30 janvier à Montpellier.

Les viticulteurs, mécontents de

l'accord de Dublin, entendent pro-

distillation à bas prix du vin de

consommation courante, qui consti-

tue 90 % de la production du

des viticulteurs à l'élargissement de

la CEE au Portugal et à l'Espagne

ster contre le projet d'arrachage

Teyssedou n'aura pas été déçu.

JACQUES GRALL.

De notre correspondant

L'accord en discussion porte sur la vente d'un central téléphonique de 100 000 lignes pour Pékin, et d'un centre de recherches en microélectronique qui serait installé dans la région de Shanghai. Ce dernier comporterait un transfert de technologie qui, indique-t-on, serait conforme aux règles du COCOM (Organisme chargé de contrôler la vente de produits stratégiques aux pays communistes). Par contre, il semble que le contrat de vente de centraux à la Chine par la filiale belge d'ITT (également 100 000 lignes, plus la construction d'une usine locale de capacité de 300 000 lignes par an) soit toujours bloque au niveau du COCOM.

# LE GROUPE AMÉRICAIN ITT **ACCÉLÈRE** SA RESTRUCTURATION

Le groupe américain International Telephone and Telegraph (ITT) a annoncé, le 16 janvier, sa volonté d'accélérer son « recentrage » autour des activités de télécommuni cations, de services financiers et de composants automobiles. Mis à mal à la suite des difficultés de sa filiale la compagnie d'assurances Hartford, ITT doit aussi réduire ses dettes.

Le groupe envisage donc de ven-dre pour 1,7 milliard de dollars d'actifs (16,5 milliards de francs). L'opération concerne la compagnie d'assurances britannique Abbey Life, et diverses activités industrielles dans le monde. ITT recherche des partenaires financiers pour la chaîne d'hôtel Sheraton qu'il contrôle, et surtout pour plusieurs de ses trente-six filiales dans les télécommunications. La multinationale a dêjà réduit sa part à 24 % dans sa siliale britannique STC et a cédé 20 % de la norvégienne STK. Il pourrait en être de même en Belgique, en Italie, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède, au Canada et en Australie.

[ITT est né dans les annéea 20 autour des activités internationales de télécommunications hors du territoire américain réservé à ATT. Sa stratégie fat ensuite essentiellement financière, le groupe se constituant en conglomerat très diversifié. La « dérégles

100 000 lignes, cela semble peu pour un pays d'un milliard d'habitants comme la Chine, ou par rap-port au contrat conclu avec l'Inde en 1982 (3,2 milliards de francs). Cependant le développement des télécommunications ne fait que commencer, et les Chinois, manquant de moyens financiers, font appel à la coopération avec l'étranger. Ainsi, le premier central électronique a été installé dans un quartier résidentiel de Pékin en novembre avec l'aide du groupe suédois Ericsson. De 5 millions de téléphones en 1984, la Chine compte passer à 15 millions en 1990 (dont 540 000 à Pékin) et 33,6 millions en

La compétition sera dure, en particulier avec les «ténors» améri-cains (ITT), suédois, japonais, allemands (Siemens), ou avec le groupe ATT-Philips. En plus de ses qualités technologiques, l'industrie française devra faire preuve de qualités commerciales, et être prête à faire, si le besoin s'en faisait sentir, des conditions de crédit équivalentes à celles de la concurrence.

l'an 2 000.

PATRICE DE BEER.

### UN CONTRAT REPRÉSENTANT 200 000 HEURES DE TRAVAIL EST REMPORTE PAR LES **CHANTIERS NAVALS DE NANTES**

Bonne nouvelle pour les chantiers navals Dubigeon de Nantes. M. Alain Grill, patron de la division navale d'Alsthom-Atlantique, vient de signer avec une compagnie maritime de Singapour (dont les capitanx sont d'origine autralienne) un contrat singulier. Il s'agit de transformer un navire minéralier de 30 000 tonnes en cargo spécialisé dans le transport de produits alimentaires. Il s'agira d'un véritable

Ce contrat de « chirurgie esthétique », seion le mot de M. Grill, renrésente deux cent mille heures de travail pour les treize cents ouvriers de Nantes et huit mois d'activité. Cela permettra de faire la « soudure » avec le début des travaux du phare d'Ouessant, qui ont enregistré quelque retard.

Cette commande, qui sera livrée grace à la création l'an dernier, en Australie, d'une filiale Dubigeon. Rappelons que ce pays envisage la construction de plusieurs sousmarins militaires, un créneau où Dubigeon a naguère été un leader

# Beretta chasse Coit

(De notre correspondant)

Rome. - Une époque s'achève : le légendaire Colt 45 utilisé depuis 1911 par l'armée département de la défense vient en effet de passer un important sccord avec la firme italienne Recetta nour la fourniture de 315 000 pistolets de sa fabrication - (le « calibre 9 »), - qui écuiperont désormais les troupes américaines,

Le contrat, d'une durée de cinq ans, s'élève à 130 milliards de lires (650 millions de trancs). Beretta a remporté ce contrat sur sieurs concurrents - belge (FM), allemand (Hechler und Koch), suisse (SIG), et surtout américain (Colt, et Smith and

Berette bénéficiait certes d'un atout : son implantation indus-trielle dans le Meryland, dont l'usine produira d'ailleurs 80 % des armes fournies à l'armée américaine. Mais il semble que la célèbre firme de Brescia ait surtout battu ses rivales en matière de prix, qui serait très voisin du coût de production (179 dollars). alors que, dans le commerce, le lars. Beretta espère, grâce à ce contrat, être en bonne position pour s'attaquer au marché constitué par les polices des dif-férents Etats fédéraux.

# Séculaire

cle - elle fournissait alors les doges de Venise en armes, - la firme Beretta est l'un des symboles de la séculaire industrie de Brescia. Il s'agit toujours d'une entreprise de famille employant mille cing cents personnes réparties entre cinq sociétés et réalisant un chiffre d'affaires de 100 milliards de lires (500 millions de francs). Sa production, essentiellement d'armes légères (en particulier des fusils de chasse), s'élève à 250 000 unités par an.

Depuis 1982, la production italienne de pistolets était en diminution : le nouveau contrat avec les Etats-Unis devrait 1984, les exportations italia de pistolets vers les Etats-Unis s'étaient élevées à 12 milliards de lires (60 millions de francs).

PHILIPPE PONS

# Postes à pourvoir...

Dès lundi, ces Entreprises vous donnent rendez-vous dans les pages "Annonces Classées" du Monde.

L'AGENCE SPATIALE **EUROPEENNE-A.L. CONSEIL** AXONE-BENSON-CABINET ETAP - CABINET PA CABINET RAYMOND POULAIN CONSULTANTS CABINET SELE CEGOS CABINET ALEXANDRE TIC CEP - CORNING - CREDIT AGRICOLE - CREDIT AGRICOLE DE LA MAYENNE DIGITAL - DIGITAL **EQUIPMENT FRANCE** DOW - DOWELL - GROUPE DROUOT - MERCURI URVAL NERVET PONT - OCL PM LABINAL - PSYCOM **ROUSSEL UCLAF - SAFT** SCHLUMBERGER SCHNEIDER RECRUTEMENT SEDOC - SERS - SLIGOS SOPELEM - S.P.I. - 3M



# Les pays créanciers de la Pologne s'engagent à lui accorder un rééchelonnement de sa dette garantie

Pologne, dont la France, se sont réunis à Paris, les 14 et 15 janvier, pour examiner la demande d'un ellègement de la dette extérieurede la Pologne, révèle un communiqué de la Rue de Rivoli. Les ÉtatsUnis, qui ont décidé en décembre dernier de lever leur veto à une candidature de le Pologne autrité du didature de la Pologne auprès du Fonds monétaire, participaient aux négociations, au cours desquelles, note le texte officiel, «il a été convenu de parapher un lexte sur un réaménagement important de la réaménagement important de la dette extérieure de la République populaire de Pologne résultant des prêts et des crédits garantis accordés par les pays créanciers. La signature formelle de l'accord interviendra en temps utile...

Le communiqué qui fait état de « la satisfaction» des représentants des pays créanciers au sujet du programme entrepris par Varsovie

gramme entrepris par Varsovie pour surmonter ses difficultés financières », ne précise, selon l'usage, ni le montant de la dette rééchelonnée ni les modalités pratiques de ce · réaménagement important ». Le total de la dette garantie de la Pologne, c'est-à-dire accordée avec la caution des gouvernements (par l'intermédiaire de la COFACE en ce qui concerne la France) s'éléverait à 15,2 milliards de dollars. dont 12,8 milliards de principal et 2,4 milliards d'intérêt. Le réaménagement porterait sur au moins 10 milliards.

C'est le premier accord conclu

### **BANQUE MONDIALE:** DIMINUTION DU MONTANT **TOTAL DES PRETS**

Contrairement à son intention exprimée antérieurement, la Banque mondiale ne demandera pas, à l'occasion des réunions monétaires de Washington, le 17 avril prochain (comité intérimaire et comité de développement) que soit entamée la procédure d'augmentation de son capital officiellement égal du 30 juin dernier à 71,6 milliards de DTS (actuellement 1 DTS vaut 1 dollar).

La reison en est que son principal argument pour réclamer, de la part des pays souscripteurs, c'est-à-dire en fait, les Etats-Unis, les pays européens, le ????? et certains pays arabes, un effort supplémentaire, est en train de l'évanouir. Il apparait en effet que, pour la première fois de-puis 1967, les demandes de prêt sont inférieurs – de 2 milliards de dollars cours, situé entre 12,6 et 13,3 milliards. L'exercice 1985 sera ainsi en retrait par rapport à celui de 1984. | duit national brut du pays.

Dix-sept pays créanciers de la entre les gouvernements occiden-blogne, dont la France, se sont taux et la Pologne depuis décembre taux et la Pologne depuis décembre 1981, date de l'instauration par le général Jaruzelski de l'état de siège levé un an plus tard. Il semble bien que la signature de l'accord ait été, comme le dit le communiqué, différé pour permettre aux pays créanciers d'examiner la requête polo-naise de nouveaux crédits.

En juillet dernier, les banques qui, elles, n'avaient jamais rompu le contact avec la Pologne, ont signé un accord de rééchelonnement portant sur quelque 7,3 milliards de dollars de dette dite «privée» parce que non assortie d'une garantie des trésors publics.

# UN DÉLAI DE DIX ANS POUR LE REMEDURSEMENT DE 2.1 MIL LIARDS DE DOLLARS EST ACCORDÉ A L'ARGENTINE

L'Argentine a obtenu mercredi de ses principaux créanciers un rééchelonnement des échéances portant sur 2,1 milliards de dollars de dettes garanties par les Trésors publics.

Le ministre argentin de l'économie, M. Bernardo Grinspun, a annoncé mercredi soir à Paris la signature d'un protocole d'accord avec seize pays créanciers, dont la France. Les négociations ont en lieu au sein du «Chub de Paris» réuni mardi et mercredi et font suite à l'accord enfin signé entre Buenos-Aires et le Fonds monétaire international au début de l'année.

M. Grinspun, qui a qualifié l'accord de mercredi de «meilleur possible pour son pays, a précisé que le remboursement s'effectuerait sur dix ans, avec une période de grâce de cinq ans. Cette somme de 2,1 milliards de dollars se décompose en 800 millions de dollars de dette à rembourser en 1985 et 1,3 milliard de dollars d'arriérés accumulés pendant les années 1982. 1983 et 1984. L'Argentine devra, à partir de 1986, a-t-il souligné, s'acquitter de 4 milliards de dollars supplémentaires de dettes garanties aux pays concernés par cet accord.

• Vers un rééchelonnement de la dette da Maroc. - De nouvelles discussions vont être engagées sur un étalement des échéances de la dette du Maroc, et une aide d'environ 3 milliards de dollars par an, de 1985 à 1987, serait accordée à ce pays, indiquait-on la semaine dernière à l'issue des travaux du groupe consultatif de la Banque mondiale. dette ext évaluée à 13 milliards de dollars. soit un montant comparable au pro-

# L'Italie prend le parti de l'Assemblée européenne dans son différend budgétaire avec les Dix

Strasbourg. – L'Italie, qui assure depuis le début de l'année la prési-dence des travaux de la CEE, a pris de parti de l'Assemblée européenne dans le différend budgétaire qui oppose Strasbourg au conseil des ministres des Dix. M. Andreoti, le ministre italien des affaires étrangères, qui présentait le 16 janvier le programme communautaire de son gouvernement pour les six prochains mois, a été on ne peut plus net sur le rejet, en décembre dernier, du bud-get 1985 par la majorité des élus européens. «Je me rends parfaite-ment compte, a-t-il déclaré, du fait que le Parlement a voulu manifes-ter ainsi son désaccord à l'égard d'une tendance qui semble s'affir-mer au sein du conseil et qui semble viser à limiter les pouvoirs déjà restreints de votre Assemblée. »

La position italienne n'est pas, à proprement parler, une surprise. Chacun connaît la détermination de Rome à défendre les prérogatives et les initiatives de l'Assemblée. La difficulté vient de ce qu'une attitude aussi tranchée risque de limiter la marge de manœuvre des Italiens

La Commission profite de cette mise à jour administrative pour prendre acte des quelques progrès accomplis par la France dans le sens d'une libération des mouvements de

capitaux : les résidents français peu-

vent acheter sur le marché libre des

titres libellés en ECU émis en

France par les institutions commu-nantaires et par la Banque euro-péenne d'investissement (BEI).

Pour ce type de titres, contrairement à ce qui demeure la règie pour les

autres titres étrangers, ils ne sont donc pas obligés de recourir au mar-ché de la devise-titre, plus cher et donc dissuasif. En outre les pouvoirs publics ont ramené à 50 %, c'est-

à-dire diminué de facon significa-

tive, la part de financement que doi-

vent trouver sur les marchés

extérieurs les Français qui investis-

sent dans les antres pays membres.

L'obligation ainsi faite d'emprunter

nant réduite freine les investisse-

ments croisés à l'intérieur de la

De notre envoyé spécial

nécessaires au fonctionnement de la Communauté au cours des prochains mois. Interrogé à ce sujet, M. Andreotti n'a, en aucune manière, cherché à nuancer son propos initial. Il a ainsi expliqué qu'en régime démocratique il devait être donné « la priorité politique au Parlement ».

Habilement, M. Pierre Pflimlin a aussitôt tiré parti de la déclaration italienne. Le président de l'Assem-blée a déclaré que . M. Andreotti avait explicitement approuvé le rejet du budget par le Parlement européen ». Poussant son avantage, M. Pflimlin a estimé aussi que le discours de la présidence de la CEE allait dans le sens des thèses désen-dues par l'Assemblée sur la maîtrise des dépenses des Dix - la . discipline budgétaire ».

Le président de l'Assemblée n'a pas manqué non plus de marquer sa satisfaction sur le projet annoncé par M. Andreotti de convoquer d'ici au mois de juin une conférence nentale chargée de

La décision de la Commission

n'est pas purement formelle. En

enregistrant ainsi de manière juridi-

que les petits pas accomplis par la France, elle rappelle que, dans son esprit, le renforcement du Système

monétaire européen — souhaité par Paris — exige qu'il y ait de façon parallèle un progrès vers la libéra-

Compte tenu de la situation de la

balance des paiements en France, comme d'ailleurs en Italie et en

Irlande, la Commission reconnaît que cette libération ne peut être complète, sauf « à exposer l'écono-

mie française à des mouvements de capitaux déstabilisants [qui] ris-

queraient de compromettre grave-

l'équilibre extérieur ». Mais - élé-

ment nouveau - en limitant à deux

ans la prorogation, la Commission

indique qu'il est à son avis raisonna-

ble de prendre comme objectif la

PHILIPPE LEMAITRE.

suppression totale des restrictions,

nent le rétablissement en cours de

tion des mouvements de capitaux.

négocier le traité de l'Union euro-péenne, adopté en février 1984 par Strasbourg. Il n'est pas étonnant que l'Italie, depuis toujours favorable à un développement de la Commu nauté qui s'appuie sur des progrès institutionnels, profite de sa prési-dence pour favoriser la réalisation du projet de M. Altiero Spinelli.

### Renforcer le Système monétaire européen

Le gouvernement italien conscient que la Commission de Bruxelles va prendre l'initiative dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, compte tenu des convictions de son président, M. Jac-ques Delors – a inscrit dans ses priorités le renforcement du Système monétaire européen (SME). M. Andreotti a affirmé la nécessité d'inclure la livre sterling, et plus tard la drachme, dans le mécanisme de change du SME et d'harmoniser les marges de fluctuation des mon-naies faisant partie du mécanisme monétaire. Ce dernier point concerne directement la lire, qui bénéficie d'un taux de divergence par rapport au cours pivot supérieur à celui des autres devises (6 %, contre 2,25 %).

Evoquant le dossier de l'élargisse-ment, M. Andreotti a relevé les inconvénients pour les régions méditerranéennes de la Communauté actuelle de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Anssi a-t-il estimé qu'«il sera nécessaire de recourir temporairement à des mécanismes correcteurs tels que ceux prévus par les programmes intégrés méditerra-néens » (PIM). Les pays du nord de la CEE sont toutefois très réticents à accorder un financement communantaire (6,6 milliards d'ECU proposés par la Commission en dix ans) pour réaliser les actions envisagées par les PIML

Le ministre italien a donné auss une large place dans son exposé à la coopération politique entre les Dix. A propos des rapports Est-Ouest, il a souligné qu'il était important de maintenir des contacts actifs avec l'Union soviétique, mais également avec les autres pays du pacte de Varsovie. M. Andreotti a tenu le même discours au sujet du conflit au Proche-Orient. Après avoir rappelé que « toute action des Dix devait se rattacher à celles des Etats-Unis». il a mis en exergue l'utilité que présentent des contacts judicienz avec l'Union soviétique «qui ne peut être solution globale de la crise».

MARCEL SCOTTO.

# GRÈVE **DANS LES** CHEMINS DE FER BRITANNIQUES

(De notre correspondant.) Londres. - Les principaux cheminots. Ceux-ci protestent contre la politique de « harcèlement » à laquelle se livre, selon eux a direction de British Rail » es employés uni réseaux des chemins de fer britanni-

le transport du charbon, par solida-

rité avec les mineurs. British Rail a fait savoir qu'elle avait perdu près de 200 millions de fivres (environ 2 200 millions de fivres) depuis le début de la grève dans les houillères et que, sur cette somme, 50 millions au moins deifrancs) depuis le début de la grève dans les houillères et que, sur cette somme, 50 millions au moins doivent être imputés au fait que d'importantes quantités de charbon doivent être transportées par la route en raison du boycottage maintenu par certains cheminots. Même respectée, il s'agit de la manifestasi la consigne est assez inégalement tion de solidarité la plus efficace en ces derniers. l'apprécient d'autant plus qu'ils n'ont pas obtenu un sou-tien semblable dans d'outres indus faveur du syndicat des mineurs, et plus qu'ils n'ont pas obtenu un sou-tien semblable dans d'autres iodus-

tries et de la part d'autres organisa-

tions ouvrières. Cependant la section régionale de l'Union nationale des mineurs deuxième bassin houiller du pays, où la grande majorité des adhérents la grande majorité des adhérents ont continué le travail depuis le début de la grève le 12 mars 1984 - continue de résister aux pressions exer-cées par la centrale nationale. Les dirigeants de la NUM dans le Not-tinghamshire viennent de confirmer leur volonté de faire sécession, après avoir adopté de nouvelles clauses dans leurs statuts qui accroissent très nettement une autonomie dont les différentes sections de la NUM bénéficient de toute facon.

M. Arthur Scargill, président de demeure les « dissidents », de faire marche arrière, mais en vain. Le secrétaire général de la NUM dans le Notninghamshire a été suspenda par ses collègues parce qu'il refusait le principe de la sécession. L'exemple du Nottinghamshire pourrait 2227. être suivi prochainement dans con Said d'autres bassins. Les adhérents de la NUM dans le Derbyshire l'ont déià

FRANÇIS CORNU.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

La Commission européenne autorise la France à maintenir

les restrictions à la libre circulation des capitaux

De notre correspondant

au « Journal officiel » des Communautés, a proregé pour deux ans l'autorisation donnée à la France, ainsi d'ailleurs qu'à l'Italie et à l'Irlande, de maintenir des restrictions de change sur des opérations en

capital qui, normalement, devaient être libérées. Les mesures de sauve-garde, que la France continuera ainsi à appliquer en vertu de l'article 108 du Traité de Rome datent de 1968.

ne, dans une décision arrêtée fin décembre et qui vient d'être publiée

Bruxelles (Communautés européennes). - La Com

# SICAV du Crédit Lyonnais: une épargne à vos mesures.

| Nombre<br>d'actions en<br>circulation<br>(en militers) | Act <sub>i</sub> l net<br>(en MF) | Valeur<br>Inquidative<br>de l'action<br>(en F) | situation au 28.12.84                                                                                                           | Revenu acquis<br>depuis le début<br>de l'exercice<br>(en F) | Orvidende mis<br>en pæement<br>(en F) | Au titre<br>de l'exercice    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 6 025,95                                               | 1 875,91                          | 311,31                                         | SLIVAM  Un portefeulle équilibre de valeurs françaises et étrangères                                                            | 17,99                                                       | 15,74                                 | 1983                         |
| 2 545,29                                               | 862.00                            | 338,56                                         | SLIVAFRANCE Une sélection de valeurs trançaises dynamiques                                                                      | 9,05                                                        | 19,86                                 | 1983-84                      |
| 23 735.33                                              | 4 567,23                          | 192,42                                         | SLIVARENTE<br>Un cross de valeurs de rendement                                                                                  | 14,32                                                       | 19,21                                 | 1983-84                      |
| 1 502,38                                               | 454,79                            | 302,72                                         | SLIVINTER Un placement à vocation internationale                                                                                | 3,19                                                        | 15,81                                 | 1983-84                      |
| 36 530,37                                              | 8 072,67                          | 220,99                                         | SICAV 5000<br>Sicav régre par les los<br>des 13 7 78 et 29 12 82                                                                | 13,32                                                       | 13,60                                 | 1983                         |
| 107,61                                                 | 5 292,80                          | 58 477.31                                      | GESTILION Um capital profese et ben remunére                                                                                    | 4913,77                                                     | 6 789,15                              | 1983-84                      |
| 404,50                                                 | 4 332,47                          | 10 710,80                                      | LION Un placement cour les organismes non inscalages sur les produits obligataires                                              | 354,19                                                      | 2 045,23                              | 1983-84                      |
| 25.76                                                  | 1 443,05                          | 56 016,82                                      | LIONPLUS  Un placement en obrigal ons françaises corées privi égam l'appreciation du capital                                    | 345,82                                                      |                                       | 5 5 5<br>                    |
| 212,54                                                 | 224,33                            | 1 055,48                                       | OBLICION Un choose d'obligations trançaises et étrangères                                                                       | 74,08                                                       | -                                     | i en er<br>Erina<br>Santaria |
| 9,52                                                   | 200,05                            | 21 015,55                                      | LION Un cladement obligatare destina automoticales institutionnels et clus particulerement, aux mutuelles et classes de "atrada | 720,42                                                      |                                       |                              |
| Prod .                                                 |                                   | ·<br>                                          |                                                                                                                                 | <b>-</b>                                                    | _                                     |                              |

**CREDIT LYONNAIS** 

LE PARTENAIRE DE VOTRE AVENIR

Banque Populaire 1810 guichets à votre service Situation au 28.12.1984 Sicav actions Valeurs françaises : 1559,97 27,35 (1983) 445,65 4,06 1,93 9,43 **FRUCTIFRANCE** Valeurs internationales : 328,08 637,47 **PLANINTER** Valeurs diversifiées 12,87 302,22 355,82 9,01 **VALOREM** 16,16 **FRUCTIVALOR** 386,05 367,78 13,47 Sicav obligations Obligations françaises et étrangères : 14,24 248,56 228,12 83,05 15,92 1,03 **FRUCTIDOR** Obligations françaises: SICASDEN (Casden BP) Obligations françaises de première catégorie: 452,12 10860,20 82,08 4,49 13,43 **FRUCTI-PREMIERE** Sicav court terme **FRUCTIVAR** 3056,76 65642,22 1290,77 18,73 0,85 80,42 **2,93** (1984) VALORG (Casden BP) 818,84 1234,68 75,17 FRUCTI-ASSOCIATIONS 76,25 677,46 1102,41



LA VIE DES Beaching to Turk & man and the second of the second Bill and the management STATISTICS OF CONTRACT 

material effection in the car - ಆದರೆ ಜೀನ್ ಎಂ ಕನ್ನಡ ನಡೆದಿಗೆ

THE CUCTOR'S ELENTS DE CHANGE

201 12 968 124 5 189 B SUBSCILLAR A TOPTE 15c91 24c8 distantante comme figuration in in animal of the same of

THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR 

GEV.

DAKSE

CHEMEN

GRITANIA.

Service Service

The second second

The second

The second second

The second second

100 100 4 10 25

7 - - 7 m

10.00

· · · The state of

.: 47 5.1

.. ....

uie Tu

. (1.67%)

. . . .

مستدر ۱۳۶۲ میلیدی

110 AN 14

1 1 E F

MAR TO THE PROPERTY OF THE

**東京教育の表示では、1**000年 in the state of th **海绵的 海绵叶 新 神道一中**第二次( A Transport of Transport my Marine is a second Company of the Man was a real The state of the s A PROPERTY OF THE PARTY OF THE Tomas trine A THE PARTY OF A STATE OF THE STA Printe des déclarate formes par

Marie Anna Committee of the Committee of R. Britan and Astronomy And the second FAR THURSDAY IS Service of the same **通得 排斥 如 …** THE PARTY TO and Million the Jan to or a produce from The The state of the s -

# MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

# **PARIS**

# 16 janvier Effritement

La Bourse de Paris qui se maintient tout près de ses plus hauts niveaux historiques (190 le 11 janvier et 189,90 le 15 janvier dernier contre un plus-haut de 183 pour l'ensemble de l'année 1984) a cédé du terrain mercredi.

A l'approche du son de cloche final, l'indicateur instantané était en baisse de 0,3 %, ramenant à 5,1 % la hausse de la cote depuis la dernière liquid de la cole depuis la dermere liquida-tion et à 3,4 % son avance depuis le début de l'année. Les écarts sont toute-fois restés limités sur le marché pari-sien où l'intérêt des opérateurs s'est davantage porté sur la scène monétaire où le loyer de l'argent a fortement

A 10 1/4 % mercredi matin, le taux de l'argent au jour le jour s'est inscrit à son plus bas niveau depuis août 1979, et les professionnels voient dans cette nette décélération un heureux présage à quelques jours de la réunion – jeudi prochain – du groupe des Cinq (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Japon et République fédérale d'Allemagne).

Du côté des actions, on relevait notamment la baisse de Beghin, ADG, Facom, CGIP, Promodès, Locafrance, Viniprix, Printemps, de 2 % à 6 % en moyenne. A l'inverse, Moulinex, BIS, Scoa, Radiotechnique, TRT gagnaient 2% à 3,5%.

Sur le marché de l'or, le lingot a gagné 200 F, à 95 250 F, tandis que le napoléon s'adjugeait l F, à 597 F. A Londres, le métal fin s'est établi à 302,45 dollars l'once contre 302,50 dollars mardi midi. Dollar-tires 10 68/72 F titre: 10,68/72 F.

Toujours assurée par « botte », la cotation de Creusot-Loire s'est pour-suivie mercredi à 5,20 F contre 5,80 F la veille, en baisse de 11 %, d'un jour à l'autre.

# **NEW-YORK**

# Les seconds rôles en vedette

Bis repetita placent. Les secon rôles ont, pour la deuxième séan consécutive, tenu la vedette, mercres à Wall Street, tandis que les «Bl Chips » sont restés à l'arrière-plan. décor a été parfaitement dépeint par bilan général. Il en est ressorti que si les 2055 valeurs traitées, 1092 or monté, 540 ont baissé et 423 n'ont pa warié. L'indice Dow Jones a mis l'écla rage sur l'autre partie de la scène. s'est établi à 1 230,68, en très légèt baisse de 0,11 point. Cette différent de traitement entre les différent acteurs, avec un renversement d rôles, n'a pas manqué de susciter de commentaires autour du Big Boar Les analystes y voyaient surtout signe d'un renforcement de la confian sur la poursuite de l'expansion, le entreprises de second plan constitua ce que l'on appelle aux Etats-Unis le forces vives de la nation. La volon manifestée par M. Paul Volcker o continuer à mener une politique stim lante en matière de crédit a contribué

entretenir un climat d'optimisme. Bien qu'en diminution, l'activité en restée forte et 135,52 millions de titre ont changé de mains, contre 155,26 m

| VALEURS              | Cours du                | Cours du                |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 15 janv.                | 16 janu.                |
| Alcon                | 377/8                   | 38 7/8                  |
| AT.T.                | 20 6/8                  | 205/8                   |
| Boeiss               | 59 3/8                  | 58 5/8                  |
| Chane Mankstten Bank | 49 1/4                  | 50 5/8                  |
| Du Pont de Nemours   | 48 5/8                  | 48 1/2                  |
| Eestmen Kodek        | 72 5/8                  | 71 3/4                  |
| Boson                | 45 7/8                  | 46 1/R                  |
| Ford                 | 47 5/8                  | 47 7/8                  |
| General Bectric      | 59 1/4                  | 59                      |
| General Foods        | 55 1/8                  | 55 1/2                  |
| General Motors       | 27 1/2                  | 80 7/8                  |
| Goodyear             | 27 1/5                  | 267/9                   |
| IRM.                 | 81 1/8<br>27<br>124 5/8 | 179 7/8                 |
| III.                 | 31 3/8                  | 26 7/8<br>123 7/8<br>32 |
| Mod2Off              | 26 7/8                  | 27 3/B                  |
| Pfizar               | 41 5/8                  | 41 1/2                  |
| Schlumberger         | 37 5/B                  | 34 7/6                  |
| Teraco               | 33 7/8                  | 36 7/8<br>34            |
|                      | 47 1/2                  | 47 5/R                  |
|                      |                         | 37 3/4                  |
|                      | 38 3/8                  |                         |
|                      | 27                      | 26 7/8                  |
| Westinghouse         | 26 7/8                  | 27 1/8                  |
| Xerox Corp           | 39 374                  | 40 3/R                  |

# LA VIE DES SOCIÉTÉS

SANDOZ. - Le chiffre d'affaires du « numéro trois » de l'industrie chimique suisse a augmenté de 14 % en 1984, pour s'élever à 7,4 milliards de francs

Le bénéfice du groupe (320 millions de francs suisses en 1983) n'est pas encore connu. Mais il devrait enregis-trer une évolution favorable, indiquet-on au siège du groupe. Les ventes de la division colorants ont

augmenté de 11 % à 1,68 milliard de francs suisses, celles des produits phar-maceutiques de 14 % à 3,45 milliards de francs suisses et celles du département agrochimie de 26 % à 0,58 milliard de francs suisses. Enfin, le chiffre d'affaires du département nutrition a

INDICES QUOTIDIENS leurs françaises ...... 103 leurs étrangères ...... 107 C° DES AGENTS DE CHANGE

ne 100 : 30 dec. 1981) 15 janv. 189,9 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 17 janvier ..... 10 3/8 %

COURS DU DOLLAR A TOKYO

progressé de 12 % à 1,04 milliard de francs. MANUFACTURERS HANOVE

CORP. - Ce holding, qui coiffe le Manufacturers Hanover Bank (qua trième banque américaine), annonc des bénéfices records pour le dernier tr mestre de 1984 et pour l'ensemble d cette année. Pour le quatrième tri mestre, son résultat net est de 106,2 millions de dollars (+ 23 %). Pour l'exercice entier, il s'élève à 352,5 millions de dollars (+ 4,6 %).

Le holding souligne, enfin, qu'au der-nier trimestre l'Argentine lui a versé des intérêts arriérés sur une partie de sa dette. Si ce versement n'avait pas er lien, dit-on au siège, les bénéfices au dernier trimestre auraient été amputé de 16.3 millions de dollars.

RADIOTECHNIQUE. - Les comptes du groupe pour 1984 devraient faire ressortir, pour 1984, une perte inférieure à 1 % du chiffre d'affaires, soit moins de 59 millions de francs. Ce déficit est toutefois moins élevé que celui enregistré pour le premier semestre (1,9 % du chiffre d'affaires), ce grâce à l'amélioration des conditions d'exploitation et à l'augmentation des

### Comptant **16 JANVIER**

|                            | VALEURS                                       | %<br>du nom.     | % ds<br>coupon     | VALEURS                                | Caus<br>préc.    | Dernier<br>COges    | VALEURS                                             | Cours<br>préc.  | Demiar<br>cours  | VALEURS                                   | Cours<br>prác.            | Dernier<br>churs     | VALEURS                                       | Cours<br>préc.            | Demier<br>cours        |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                            | 3%<br>6%                                      | 42 75            | 0 888<br>4 795     | Escaut-Mause                           | 600<br>770       | 762                 | Sanella Maubauga<br>S.E.P. (M)                      | 290<br>200      | 290              | SECOND                                    | MAR                       | CHÉ                  | Hors                                          | -cote                     |                        |
| •                          | 3 % amort. 46-64                              |                  | 1389               | Europ. Accessed                        | 31               | 32                  | Serv. Equip. Vel.                                   | 31              | 32.20            | AGP.RD.                                   |                           | 1835                 | Alser                                         | 221                       |                        |
| aba                        | Emp. 7 % 1973<br>Emp. 9.80 % 77               | 7645<br>116 50   | 5762               | Eternat                                | 434 50<br>1700   | 451 90<br>1670      | Siconal                                             | 43<br>385       | 42<br>357 70     | Catherson                                 | 348 20<br>640             | 354<br>640           | B.G.L. (ex Sogepal)                           | 295                       |                        |
| nce<br>edi.                | 8,80 % 78/93<br>8,80 % 78/86                  | 97 60<br>97 70   | 5 075<br>0 868     | Ferm. Victor (Ly)                      | 130 50           | 106<br>131 80       | Singra-Alcond<br>Singra                             | 530<br>154      | 530<br>154       | C. Equip. Bacz                            | 283                       | 285<br>339           | Cellulose du Pin<br>C.G.M                     | 44 80<br>10               | 46 10                  |
| Hue                        | 10,80 % 79/94                                 | 99.80            | 3 995              | Feac                                   |                  | 101 30<br>409 BD    | Sph (Plant, Hérées)<br>SMAC Acéroid                 | 248<br>145      | 248<br>140       | Derfst                                    |                           | 1980                 | Cochery                                       | 12<br>115                 |                        |
| Ce<br>r le                 | 13,25 % 80/90<br>13,80 % 80/87                | 104 05<br>106 70 | 8 277<br>3 516     | Focap (Chile, etc.)                    | 1000             | 1005                | Sta Generals (c. iov.)                              | 570             | 575              | Filipacchi                                | 582<br>700                | 561<br>700           | Copares                                       | 522                       | 521                    |
| Sur                        | 13,90 % 81/99<br>10,75 % 81/87                | 106 10<br>112 45 | 0 076<br>6 920     | Foncière (Cle)                         | 330<br>271       | 320                 | Sofial financiere<br>Sofia                          | 522<br>228 80   |                  | Marin immobilier                          | 321                       | 330                  | Dunkop<br>F.B.M. (Li)                         | 70                        | 3 50 o                 |
| CONT                       | 16,20 % 82/90                                 | 117 30           | 0 178              | Forc. Lyomaina                         | 1800<br>257      | 259                 | Softcomi<br>S.O.F.LP. (M)                           | 570<br>90 10    | 580              | Métatury, Mérites<br>M.M.B                | 185<br>318 30             | 185<br>331           | La Mure                                       | 60<br>202                 |                        |
| pas<br>lai-                | 16 % jun 82<br>E.D.F. 7,8 % 61                | 117 10<br>145    | 9 732<br>16 161    | Forges Strashourg<br>Forinter          | 180<br>1190      | 185<br>1180         | Sofragi                                             | 880<br>96       | 261<br>96        | Orn. Gest. Fin                            | 290<br>350                | 295<br>351           | Profils Tubes Est<br>Pronuptie                | 1 52<br>115               | 115                    |
| _ N                        | E.D.F. 14,5 % 80-82<br>Ch. France 3 %         | 106 20<br>138 10 |                    | Fougerolle                             | 53               | 56 20               | Soveteil                                            | 638<br>123      | 820<br>123 80    | Pecrofigez                                | 609                       | 800                  | Ripolio                                       | 36 10<br>129 90           | 127 50                 |
| eré;<br>DCC                | CNB Baues janv. 82 .                          | 102 50           | 0 528              | France (La)                            | 1200             |                     | SPI                                                 | 390             | 390              | Pochet                                    | 1514<br>333               | 1614<br>343          | Sebi, Moniton Cory.<br>S.P.R.                 | 70<br>148                 | 14R                    |
| nts<br>des                 | CNB Parities                                  | 102 70<br>102 50 | 0 525<br>0 526     | Frankal                                | 200<br>1120      | 201<br>1075         | Spe Batignolies<br>Stami                            | 184<br>360      | 184<br>367       | SCGPAL                                    | 290<br>200                | 298 90<br>200        | There et Mulhouse<br>Total C.F.N.             | 100                       | 93                     |
| des                        | CRE janv. 82                                  | 102 22           | l 0526             | From Paul Repard<br>GAN                | 500<br>2165      | 486<br>2354 d       | Testul-Aequites                                     | 1020<br>421     | 1020<br>435      | Sovec                                     | 738                       | 738                  | Ulage                                         | 324                       | 315                    |
| rd.<br>le                  |                                               | Cours            | Detries            | Gaumont                                | 541<br>1572      | 563;<br>1800        | Tour Sife!                                          | 372 10<br>100   | 387              | <del> </del>                              | 4                         |                      |                                               |                           |                        |
| nce                        | VALEURS                                       | préc.            | COURS              | Gently S.A                             | 410              | 420<br>47 90        | Ugimo                                               | 278<br>28 40    | 275 50<br>34 90  | VALEURS                                   | Emission  <br>Frais incl. | Rechat.              | VALEURS                                       | Emission  <br>Frais incl. | Roches<br>Pet          |
| les<br>ant                 | Actions au                                    | COM              | ntant              | Gerland (Lv)                           | 529<br>226       | 530                 | Unitei                                              | 559<br>118      | 660<br>121       |                                           | -                         | 100                  |                                               |                           |                        |
| les                        |                                               | -                |                    | Gévelox<br>Gr. Fin. Coestr.            | 250              | 235 d<br>244        | U.A.P                                               | 2983            | 3100 d<br>69 60d | l                                         | 3                         | ICA V                | 16/1                                          |                           |                        |
| até<br>de                  | Aciers Peugeot                                |                  | 5730<br>  1100 d   | Gds Moul, Carbeil<br>Gds Moul, Paris   | 94<br>400        |                     | Union Habit                                         | 349             | 352              | Actions France                            | 275 52<br>283 70          |                      | Japaci:                                       | 118 38<br>120858 34       | 113 D1<br>120856 34    |
| nu-                        | A.G.P. Vin                                    | 8350<br>82 80    | 8400               | Groupe Victoire<br>G. Transp. lock     | 1360  <br>172    | 1456<br>178 90      | Un, imm. Prance<br>Un, ind. Crédit ,                | 335<br>410      | 332<br>410       | Actinos telectres, . , .                  | 401 63<br>417 06          | 383 42<br>398 15     | Latina-Expansion                              | 587 19<br>222 83          | 656 03 :<br>212 71     |
| éà                         | Ammp                                          | 74<br>281        | 79 30<br>292       | Hutchinson                             | 245<br>263 10    | 278 50d<br>267      | Lisenor                                             | 7 50<br>482 90  | 481 30           | Auditions                                 | 269 09                    | 256 89               | Laffetia-Japon                                | 233 44                    | 222 85                 |
| est                        | Applic. Hydraul                               | 315              | 315                | Hydroc. St-Denis<br>Immindo S.A        | 39 50            |                     | VicatVirax                                          | 254<br>100      | 252<br>99        | Agfino                                    | 433 35<br>379 95          | 413 70<br>362 72     | Luffine-Obig                                  | 148 59<br>110639 40       | 141 85<br>110528 87    |
| res<br>nil-                | Arbei                                         | 71 20<br>778     | 74 10<br>755       | Immayest                               | 260<br>205       | 251 10<br>213 20    | Waterman S.A<br>Brass. du Marte:                    | 300<br>155      | 292              | AUT.O.                                    | 230 05<br>198 03          | 219 62<br>189 05     | Lefficte - Rend                               | 201 04<br>1020 14         | 191 92<br>973 88       |
| <u>-</u>                   | At. Ch. Laire<br>Aussadet-Ray                 | 9<br>67 50       | 935<br>7860        | immobenque                             | 355 40<br>825    | 366                 | Brass. Quest-Air                                    | 29 80           |                  | Academia Gestion                          | 489 91                    | 448 60               | Lign-Associations Lign-Institutionnels        | 10835 87<br>21386 41      | 10836 87<br>21333 08   |
| [                          | Avenir Publicità<br>Bein C. Moneco            | 800<br>130 50    | 800<br>130 80      | immob. Marreille<br>Immofice           | 3275<br>448      | 3260<br>452         |                                                     |                 |                  | A.N.L                                     | 11993 51                  |                      | Leonghas                                      | 57528 12<br>493 48        | 56958 53               |
| du<br>NL                   | Barnaria                                      | 436 80           | 440                | industrielle Ce<br>Imest. (Stá Cent.)  | 1008<br>830      | 1124 d<br>849       | Étran                                               | gères           | ;                | Associc                                   | 21931 05<br>324 08        | 21931 05<br>309 38   | Livres portofeeille<br>Mondale investizates . | 346 64                    | 479 11<br>348 64       |
| /8<br>/8                   | Sauque Hypoth. Eur.<br>Stanzy-Osset           | 320<br>570       | 319<br>570         | Jaeger                                 | 155<br>395       | 148 80<br>394       | AEG                                                 | 370 i           |                  | Stred Associations                        | 2241 18<br>1329 41        |                      | Monecic                                       | \$6117.26<br>427.75       | 58117 26<br>408 35     |
| /8<br>/8<br>/2<br>/4<br>/8 | B.N.P. Intercontin<br>Bénédiction             | 161 20<br>2400   | 154 BO<br>2400     | Lambert Frêns                          | <b>63 30</b>     | 60 80               | Akzo                                                | 304<br>290      | 294              | Columbie (ex W.L.)                        | 707 71                    | 675 62               | Nettoelle Ume Sél<br>Netto-Assos              | 107 67<br>6012 99         | 102 79<br>6000 99      |
| /2<br>/4                   | Bon-Marchi                                    | 236<br>549       | <br>555            | Lampes                                 | 140 10<br>179 50 | 142<br>186 70       | Algemene Bank                                       | 1100            | 1102<br>608      | Conveniento                               | 296 66<br>10253 43        | 285 25<br>10253 43 ¢ | ItanioEpargoe<br>Natiokour                    | 13145 30<br>973 78        | 13015 15<br>929 62     |
| /B                         | Casrbodge                                     | 320              | 321                | Lille Bonnifres ,<br>Locabeil Inmob ,  | 296 20<br>552    | 300<br>553          | Am Petrofina                                        | 600<br>240      |                  | Contents                                  | 936 34<br>396 98          | 893 88<br>378 98     | NexosObligations                              | 471 66                    | 450 27                 |
| /2                         | CAME<br>Casapenos Bern                        | 105<br>180       | 180                | Loca-Expansion<br>Locafinancière       | 246<br>343       | 256 d<br>350        | Asturierma Mitnes<br>Banco Central                  | 130<br>104 50   | 103 50           | Croise Immobil                            | 398 12                    | 380 07               | Natio Placements<br>Natio Valeurs             | 63403 21<br>532 76        | 63403 21<br>508 60     |
| /2<br>/8<br>/8             | Carbone Lorraine                              | 435<br>119       | 452 40d<br>123 80d | I ocatel                               | 317<br>118       | 325 50              | Banco Santandar<br>Boo Pop Espanol                  | 83<br>123       | 83<br>122        | Déméser                                   | 361 02                    | 344 65               | Oblicoop Sicary                               | 1116 15<br>1136 19        | 1094 25<br>1084 67     |
| /B                         | Carmeud S.A                                   | 291 50<br>1040   | 380 50 d           | Louis Vuston                           | 698              | 695                 | Banque Ottomana<br>B. Régl. Izzamaz                 | 790<br>29850    | 760<br>29960     | Draugt-Investige                          | 736 38<br>199 78          |                      | Obligers                                      | 154 49<br>111 60          | 147 48                 |
| /B<br>/2<br>/8             | CEGFig                                        | 316              | 308                | Loure                                  | 651<br>365 20    | 645<br>354 50       | Barlow Rand                                         | 48<br>90        | •••              | Drouot-Sélection<br>Energia               | 121 83                    | 116 31               | Pacifique St-Honoré                           | 423 57                    | 106 54<br>404 36       |
|                            | C.E.M                                         | 38<br>889        | 40.70d             | Magasine Uniprix                       | 34 50<br>110     | 36                  | Bowster                                             | 327             | 328              | Epartic                                   | 55100 94                  | 54990 96             | Paribes Epergre                               | 554 32<br>13037 53        | · 529 18<br>12985 59   |
| /8<br>/4<br>/8             | Centrest (Ny)<br>Cerabati                     | 105<br>40 60     | 111                | Magnant S.A                            | 75               |                     | Caland Holdings<br>Canadian-Pacific                 | 91<br>400       | 399 10           | Eparcourt Siche<br>Epargne Associations . |                           |                      | Paribas Gastion Patrimoine-Ratings            | 567 21<br>1314 57         | 541 48<br>1288 79      |
| /8 I                       | C.F.C<br>C.F.F. F <del>arralles</del> , , , . | 178 10           |                    | Marocaine Cle ,                        | 37 20            | 37 20               | Commerzbank                                         | 565<br>910      |                  | Epurgue-Capital<br>Epurgue-Circiss        | 6192 55<br>1343 44        |                      | Pagniz Pacamenes<br>Pierro Investiss          | 253<br>484 20             | 251 74                 |
| _                          | CFS                                           | 314<br>737       | 750                | Métal Déployé                          | 330<br>83        | 83 90               | De Beers (port.)<br>Dow Chemical                    | 41 50<br>310    | 41<br>315        | Epergre bolustr                           | 461 65                    | 440 72               | Placement cri-terma                           | 60662 58                  | 80662 58               |
| 1                          | C.G.V                                         | 142<br>402       |                    | Mars                                   | 132 50<br>135    | 130<br>133 30       | Dresciner Bank                                      | 630             | 660              | Epergne-later                             | 650 65<br>1 184 31        | 621 34<br>1130 61    | P.M.E. St. Honoré<br>Province levestres       | 288 25<br>297 65          | 275 18<br>297 85       |
|                            | Chembourcy (M.)<br>Chemper (Ny)               | 970<br>120       | 960                | Navig. (Nat. de)<br>Nicoles            | 65<br>410        | 65.50<br>409        | Fernance d'Aci<br>Finautremer                       | 58 10<br>225    |                  | Epergne-Ottog                             | 189 80<br>928 32          | 181 19<br>886 22     | Random, St-Hongré<br>Revenus Tamestriels      | 12166 46<br>5455 26       | 12105 93<br>5374 64    |
| de                         | Chim. Gde Parolese .                          | 90               | 81                 | Nobel Bozel                            | 7 30             | 8750                | Gén. Belgique<br>Gevaert                            | 300<br>545      | 575              | Epergre-Valeur                            | 356 83                    | 340 74               | Sécur. Mobilière                              | 380 56                    | 363 30                 |
| 1                          | C.1. Meritime                                 | 487<br>160       | 487<br>164 d       | Nodet-Gougis                           | 82 10<br>174 20  | 85 30<br>180        | Glasso                                              | 132<br>280 10   | 133<br>285       | Eperating                                 | 1128 02<br>6578 48        | 1125 77<br>8189 48   | Sélecturi terme                               | 12230 77<br>328 70        | 12139 72<br>320 68     |
| IR I                       | Clause                                        | 743<br>515       | 748<br>520 d       | Optorg                                 | 112<br>158       | 110 50<br>159       | Grace and Co                                        | 437<br>125      | 433              | Euro-Cicinstance                          | 427 24<br>1154 76         | 407 87<br>1102 40    | Sélection-Rendem<br>Sélect. Vel. Franc        | 181 55<br>218 54          | 177 13<br>208 63       |
| 18-                        | Cogiti                                        | 310              | 300 T              | Palais Nouveeutá<br>Paris France       | 350<br>165       | 350<br>160          | Hartebeest                                          | 50<br>618       | =====            | Foocier Investors                         | 719 54                    | 686 91               | Sican Associations<br>S.F.L. ir. et étr       | 1176 19<br>477 59         | 1173 84<br>455 93      |
| ice                        | Comp. Lyce Alexa                              | 195<br>240 50    | 240 50             | Paris-Oriéens<br>Part. Fin. Gest. Ico. | 170<br>498 20    | 186                 | Hoogoven                                            | 189 80<br>293   | 189<br>302       | France-Generale                           | 161 28<br>296 16          | 290 35               | Schimmo                                       | 531 72                    | 507 61                 |
|                            | Concorde (La)                                 | 544<br>15 20     |                    | Pathé-Cinéma                           | 220              | 220                 | Int. Min. Chem                                      | 410             |                  | France Inspecies                          | 440 98<br>110 54          |                      | Single 5000                                   | 238 18<br>362 23          | 227 38<br>345 80       |
| Ti-                        | Contra S.A. (Li)                              | 51<br>236        | 238                | Pathé-Marconi<br>Päes Wonder           | 155 20<br>245 50 | 155 20<br>310 d     | Johannesburg<br>Kubota                              | 900<br>14 70    | 14 60            | FrObl. (nown.)                            | 409 31                    | 401 28               | Silvannes                                     | 339 16<br>205 56          | 323 78<br>196 24       |
|                            | Créd. Gén. Ind                                | 525              | ,                  | Piper Heidsieck<br>P.L.M.              | 346 30<br>120    | 370<br>120          | Latonia<br>Manneamana                               | 262<br>451      | 252              | Francic                                   | 257 38<br>244 30          | 233 22               | Silvencer                                     | 332 77<br>1073 74         | 317 68                 |
| de                         | Cr. Universal (Cia)<br>Crécital               | 598<br>141 60    | 141 10             | Porcher                                | 187<br>120       | 190                 | Marks-Spancer<br>Midland Bank Plc                   | 15 60<br>41     | 42               | Frustiate<br>Frustiat                     | 477 17<br>65320 58        | 455 53<br>66155 18   | ISIG                                          | 807 99                    | 771 ♦                  |
|                            | Derblay S.A                                   | 390<br>950       | 220                | Providence S.A                         | 600              | 576                 | Mineral-Resourc<br>Nat. Rederlandes                 | 64<br>830       | ESO .            | Fructi-Associations                       | 111041                    | 1109 19              | S.N.L                                         | 1035 50<br>467 29         | 988 54<br>446 10       |
| -T-                        | De Dietrich<br>Degremont                      | 399<br>154 90    | 323 20             | Publicis<br>Relf. Sout. R              | 1490<br>169 60   | 1600<br>169 50      | Noranda                                             | 140 40<br>28 90 | 136 20           | Gestiliae                                 | 59327 77                  | 58179 82             | Sogenergne                                    | 337 65<br>886 99          | 325 45<br>846 77       |
| sa.                        | Detelande S.A                                 | 750              | 750                | Resports Indust<br>Révision            | 74 90<br>377 50  | 74                  | Pakhoad Holding<br>Priggr Inc                       | 215<br>434      | 716              | Gestion Associations<br>Gestion Michilles | 121 87<br>589 26          | 118 90<br>662 54     | Sogieter                                      | 1152 39                   | 1100 13                |
| en<br>811                  | Delmas-Vieljeux<br>Dév: Rég. P.J.C (Li)       | 794<br>187       | 775                | Ricqies-Zan                            | 126 30<br>148    | 125 30              | Pirelli                                             | 11 90<br>576    |                  | Gest. Rendement<br>Gest. S&L France       | 481 15<br>435 12          | 468 88               | Technocis                                     | 432 03<br>1118 20         | 412 44<br>1067 49      |
| <u> </u>                   | Oktot Bottin<br>Oktot Indochina               | 500<br>540       | 100                | Rochette-Canpa                         | 43 50<br>152 90  | 43 50               | Ricoh Cy Ltd                                        | 39<br>195       | 40 10            | Hadecraco Epergas                         | 1063 55                   | 1063 55              | U.A.P. Investiss<br>Uni-Associations          | 366 38<br>106 74          | 349 77<br>106 74       |
| 1                          | Drag. Trav. Pub                               | 163              | 160                | Rosario (Fin.)                         | 53               | 54                  | Robeco                                              | 210             | 211 20           | Haussmann Oblig<br>Horizon                | 1345 51<br>815 51         | 1294 50<br>791 85    | Uniference                                    | 290 63<br>788 65          | 277 64<br>753 84       |
|                            | Duc-Lamothe<br>Easts Bass. Victor             | 130 20<br>1600   | 1600               | Rousselot S.A                          | 1082<br>50 20    | 1100                | Rodaroco                                            | 413 50<br>76 50 | ***              | IMSI                                      | 422 47<br>608 51          | 402 31<br>580 92     | Uni-Garantie                                  | 1180 84                   | 1156 55                |
| -                          | Eases Vittel                                  |                  | 1090               | Secilor                                | 6 25<br>156 10   | 10 65 d<br>162 60 d | S.K.F. Aktieholog<br>Sperry Rand<br>Steel Cy of Can | 210<br>455      | 448              | Ind. Itançaise                            | 11958 64                  | T1724 16             | Unigeston                                     | 695 44<br>1151 24         | 163 90<br>1099 04      |
| S,                         | Economats Centre , ,<br>Electro-Banque        | 540<br>317       | 540                | Safo-Alcan                             | 265 50           | 222                 | Stifforstein                                        | 163<br>110      |                  | Interoblig                                | 10298 51<br>319 10        |                      | Litis Raigness                                | 1809 90<br>1900 27        | 1727 83<br>1837 79     |
| DE                         | Electro-Fittanc                               | 545              | 525                | SAFT                                   | 275 20<br>19 25  | 20 d                | Sud. Allumettes                                     |                 |                  | ingregious indept<br>Invest, out          | 431 42                    |                      | Univers-Obligations                           | 149 27<br>1155 83         | 149 27                 |
| ęr į                       | Elf-Antargaz                                  | 212 50<br>1192   | 1201               | Saint-Raphail<br>Sains du Midi         | 90<br>360 BD     | 20                  | Thorn EMI                                           | 55              | 54 80            | Invest Obligation                         | 13927 41                  | 13699 81             | Valorem                                       | 390 98                    | 1117 92<br>373 25      |
| ·).                        | Enetii-Bretagne<br>Entrepões Paris            | 143 70<br>295    | 140                | Senta-Fé<br>Setam                      | 162<br>55 30     | 161                 | Toray indust. inc<br>Vielle Montagne                | 18 50<br>660    |                  | lovest, Placements<br>Issuest, St-Honori  | 834 48<br>692 25          | 796 64<br>880 86     | Valorg                                        | 1241<br>133365 63         | 1239 76 c<br>133232 40 |
| es                         | Epargne (8)                                   | 1009             | 1008               | Sevoisenne (Mi)                        | 80 50            |                     | Wagons-Lits                                         | 393             |                  | • : Prix prés                             |                           |                      |                                               | -                         |                        |
|                            | Epergoe de França                             | 310 }            | ···· I             | SCAC                                   | 133              | 135                 | West Rand                                           | 51 <b>50</b>    | <b>51</b>        | - · · · · · · · · · · · ·                 |                           |                      |                                               |                           |                        |

| Effets p                                                                                                                                                                                                                                  | X DU MAI<br>strés du 17 j<br>IS DU D<br>(en year)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DLLA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R A                                                                                                                                                                                                                                                  | 103/89<br>TOKYO                                                                                           | sen<br>ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iestre<br>grâce i<br>uploits                                                                                                                                                                                                                        | registre p<br>(1,9 % du<br>à l'améliora<br>tion et à I<br>cours des si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chiffre<br>tion de<br>'augme                                                                                                                                                                                                                                                                         | d'affa<br>s cond<br>ntatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ires),<br>litions<br>n des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E L.M. Lebt<br>Enelli-Breta<br>Entrepèts P<br>Epargne (8)<br>Epargne de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ens                                                                                                                                             | 1192 1201<br>143 70 140<br>295 296<br>1009 1008<br>310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sent<br>Seta<br>Sevo                                                                                                    | s du Mici<br>ra-Fé<br>ra<br>rissenne (N<br>C                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                        | 60 80 36<br>62 16<br>55 30 5<br>80 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | horn 6M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 393                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1:::                                                                                                                                                                                                        | lovest. S<br>lovest. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibigeraira Parcametas<br>St-Hozoni<br>• : Prix p      | i 692                                                                                     | 48 796 64<br>26 880 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valorem<br>Valorg<br>Valogi                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 98 373 25<br>41 1239 76<br>65 63 133232 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : coupon déte<br>: offers; d : c                                                                                        |                                                                                                                                                                            | droit détach                                                                                                                                                                                                                             | ó;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compen-<br>setion                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Premier                                                                                                                                                                                                                                              | Dernier<br>(costs                                                                                         | <b>%</b><br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prensier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Despier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cotupen-<br>secion                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prácéd.                                                                                                        | Premier<br>coats                                                                                                                                                           | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                          | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                | Premier<br>count                                                                                                                                                                                            | Dentier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>+~                                               | Compen-<br>sation                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                     | Premier Der<br>Cours co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1542<br>4044<br>1476<br>1030<br>1503<br>1278<br>1235<br>650<br>590<br>94<br>200<br>158<br>590<br>740<br>158<br>590<br>740<br>197<br>300<br>815<br>197<br>300<br>815<br>197<br>300<br>815<br>415<br>415<br>415<br>415<br>415<br>415<br>415 | 4.5 % 1973 C.N.E. 3 % Electricité T.P. Rement T.P. Rement T.P. Rement T.P. Rement T.P. Rement T.P. Rement T.P. Accor Agence Haves Ale, Supern. Ad. Ligade Ad. Liga | 1851<br>4080<br>1485<br>1015<br>1539<br>1220<br>238 50<br>238 50<br>220<br>224<br>835<br>855<br>289<br>645<br>185<br>289<br>645<br>185<br>287<br>1140<br>725<br>246<br>287<br>1140<br>725<br>246<br>287<br>1140<br>725<br>246<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>78 | 1485<br>1010<br>1240<br>1245<br>235 50<br>536<br>730<br>88<br>219 80<br>215<br>640<br>870<br>564<br>1185<br>255<br>645<br>1130<br>2420<br>1130<br>1740<br>1740<br>1740<br>1740<br>1740<br>1740<br>1740<br>174                                        | 215<br>638<br>855<br>265<br>545<br>552<br>165<br>294<br>1130<br>7732<br>2418<br>1846<br>541<br>463<br>773 | - 0 80<br>+ 0 81<br>+ 0 088<br>+ 0 042<br>+ 0 042<br>+ 0 152<br>+ 1 138<br>+ 2 0 152<br>+ 1 2 152<br>+ 2 157<br>+ 0 | 2880<br>510<br>1050<br>736<br>736<br>730<br>1020<br>4855<br>188<br>310<br>47<br>81<br>270<br>315<br>750<br>485<br>320<br>485<br>430<br>485<br>145<br>820<br>430<br>485<br>145<br>820<br>880<br>880<br>880<br>880<br>880<br>880<br>880<br>880<br>880 | Essilor Esso S.A.F. Eusdrinsce Francent Francent Francent Gen. Francent Gen. Lufleyerte Gen. Gen. Lufleyerte Gen. Gen. Lufleyerte Gen. Gen. Lufleyerte Lufle Lufle Indicat Lufleyerte Lufle L | 2949<br>519<br>519<br>1155<br>840<br>841<br>1981<br>985<br>191<br>365<br>314<br>790<br>269<br>301<br>770<br>410<br>435<br>1451<br>4770<br>435<br>1451<br>4770<br>435<br>1451<br>4776<br>874<br>894<br>376<br>874<br>874<br>875<br>876<br>877<br>877<br>877<br>877<br>877<br>877<br>877<br>877<br>877 | 2825<br>516<br>1155<br>840<br>839<br>1038<br>836<br>193<br>385 50<br>85<br>268<br>301<br>1775<br>460<br>1494<br>481<br>268<br>301<br>1775<br>450<br>1494<br>481<br>185 50<br>85<br>1936<br>89<br>1936<br>89<br>1936<br>89<br>1936<br>89<br>1936<br>1937<br>185 50<br>1937<br>185 50<br>185 50<br>18 | 2825<br>516<br>1156<br>840<br>839<br>1038<br>636<br>193<br>367<br>50<br>86<br>86<br>786<br>257<br>301<br>775<br>407<br>7740<br>444<br>1484<br>1484<br>1484<br>165 50<br>890<br>891<br>891<br>891<br>892<br>893<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>894<br>1998<br>1998 | - 081<br>- 057<br>+ 007<br>- 023<br>- 104<br>+ 104<br>+ 063<br>- 073<br>+ 106<br>- 073<br>+ 106<br>- 073<br>+ 106<br>- 073<br>+ 106<br>- 073<br>+ 108<br>- 073<br>+ 108<br>- 073<br>+ 108<br>- 073<br>- 108<br>- 073<br>- 108<br>- 073<br>- | 1770<br>1040<br>285<br>187<br>1830<br>210<br>80<br>1190<br>1250<br>1880<br>1380<br>300<br>2000<br>2000<br>305<br>570<br>305<br>580<br>54<br>130 | Purhost Pernod-Ricard Petroles (Feat — (sursific.) Prisoles R.P. Prospert S.A. Pociain Presses Cais Presses Cais Presses Cais Prisoles S.P. Radioucha. Radioucha. Radioucha. Radioucha. Radioucha. Sagem S.L. Chi. S.C. Ch. S.C.  | 279<br>185 50<br>1859<br>225<br>78 50<br>1216<br>1640<br>1358                                                           | 251<br>50 50<br>480<br>142<br>378<br>1960<br>1069<br>270<br>180<br>1621<br>230<br>78<br>1211<br>1605<br>1350<br>1886<br>180<br>1355<br>318<br>2228<br>566<br>270 10<br>570 | 638<br>639<br>30<br>128<br>128<br>128<br>138<br>138<br>138<br>138<br>138<br>138<br>138<br>13                                                                                                                                             | - 0 99<br>- 0 232<br>- 0 46<br>+ 8 80<br>- 0 204<br>- 2 95<br>- 1 50<br>- 2 29<br>+ 1 50<br>- 2 29<br>- 2 29<br>+ 1 50<br>- 2 29<br>+ 1 50<br>- 2 29<br>- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179<br>109<br>800<br>580<br>600<br>340<br>21<br>450<br>315<br>41<br>1220<br>64<br>230<br>455<br>78<br>266<br>685<br>78<br>260<br>425<br>440<br>119<br>270<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>550<br>740<br>740<br>740<br>740<br>740<br>740<br>740<br>740<br>740<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arner, Teleph, Anglo Arner, C. Arngold Bayer, C. Arngold Bayer BASF (JAtc) Bayer Chees Manh, Chees Manh | 225 50<br>117 50<br>837<br>645<br>362 24 10<br>517<br>329<br>41 35<br>75 80<br>257 80<br>524<br>77 20<br>312<br>325<br>484<br>507<br>77 20<br>312<br>325<br>484<br>507<br>121<br>300<br>642<br>864<br>864<br>865<br>865<br>865<br>865<br>865<br>865<br>865<br>865<br>865<br>865 | 117 40<br>856<br>609<br>640<br>23 60<br>524<br>324<br>41 70<br>1350<br>775<br>258 20<br>525<br>777<br>777<br>313 30<br>327<br>486<br>240<br>118<br>290<br>643<br>863<br>863<br>863<br>37 45<br>619<br>90 90 | 225 50<br>117 40<br>856<br>509<br>540<br>389 75<br>533<br>24 70<br>1350<br>75<br>258<br>525<br>771<br>76 50<br>312 80<br>486<br>290<br>544<br>852<br>290<br>544<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>37<br>48<br>852<br>48<br>852<br>48<br>852<br>48<br>852<br>48<br>852<br>48<br>852<br>48<br>852<br>48<br>852<br>852<br>852<br>852<br>852<br>852<br>852<br>852<br>852<br>85 |                                                       | 280<br>895<br>785<br>21220<br>108<br>1090<br>1090<br>1090<br>1090<br>1090<br>1090<br>1090 | BM Ito-Yokado Ito-Yokado Ito-Yokado Ito-Yokado Ito-Yokado Ito-Yokado Imerck Merck Merck Merck Merck Mobil Corp. Nestlé Moris Prilips President President President Indiana President Indiana Ito-Indiana Ito-India | 71<br>182 50<br>400 10<br>78<br>1663<br>169<br>216 50<br>18 15<br>980<br>409 30<br>845<br>368<br>263 | 1327 1330 109 50 109 333 333 67 50 67 987 989 870 285 50 285 23960 235 126 10 126 1120 126 1120 126 1120 126 1120 126 1120 127 1883 961 189 90 189 281 280 287 287 182 180 1830 58 182 180 1842 408 185 189 186 189 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 1890 1878 | 80 + 2 52<br>+ 4 77<br>50 + 0 74<br>- 0 10<br>50 + 1 96<br>50 + 0 25<br>40 - 0 79<br>50 - 0 76<br>50 - 0 76<br>50 - 0 76<br>50 - 0 76<br>+ 1 72<br>50 + 1 92<br>+ 1 92<br>+ 1 92<br>+ 1 192<br>+ 1 192 |
| 470<br>370<br>34                                                                                                                                                                                                                          | C.G.LP.<br>Chargeura S.A<br>Chiera-Chilell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600<br>408 90<br>38 50<br>309                                                                                                                                                                                                                                                                      | 590<br>408 90                                                                                                                                                                                                                                        | 586                                                                                                       | ~ 250<br>+ 002<br>+ 116<br>- 022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90<br>102<br>1750<br>1370                                                                                                                                                                                                                           | Manustin<br>Mer. Wandel<br>Martel<br>Merio Gerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 716 50<br>181<br>1849<br>1525                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111 50<br>175<br>1989<br>1533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 80<br>175<br>1885<br>1533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 231<br>- 331<br>+ 086<br>+ 052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 665<br>575<br>335<br>183                                                                                                                        | Sign. Est. St<br>Sign. Est. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 570 i                                                                                                                   | 675<br>620<br>355<br>186 50<br>1899                                                                                                                                        | 675                                                                                                                                                                                                                                      | + 0.74<br>1.58<br>+ 0.53<br>0.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CH/                                                                                                                                                                                                                                                                             | NGE                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JRS DES B<br>LUX GUICH                                |                                                                                           | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HÉL                                                                                                  | IBRE DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EL'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 285<br>1280<br>1030                                                                                                                                                                                                                       | Cirnants franç.<br>C.I.T. Alcatei<br>Club Méditars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1250<br>1160                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1290<br>1161                                                                                                                                                                                                                                         | 1260<br>1162                                                                                              | + 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1790`<br>750<br>2060                                                                                                                                                                                                                                | Metro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1740<br>790<br>2151                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1732<br>780<br>2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1740<br>780<br>2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 126<br>+ 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1600<br>655                                                                                                                                     | Simeor<br>Stis Rossignal .<br>Simeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58U j                                                                                                                   | 1899<br>580                                                                                                                                                                | 1899<br>1899<br>580<br>2890                                                                                                                                                                                                              | - 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HÉ OFFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cours<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16/                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | het V                                                 | ente                                                                                      | MONNAIES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T DEVISE                                                                                             | COURS<br>préc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COURS<br>16/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 215                                                                                                                                                                                                                                       | Coderal Colinary Colinary Colinary Conspt. Mand. Corept. Mand. Crid. Fourier Cridis F. Inern. Cridis Fist. Created Loire Created Loire Crouset Desmrs-Service Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-Desmrs-D | 131 90<br>251<br>218<br>175<br>451<br>645<br>296 50<br>636<br>535<br>234<br>2385<br>1105<br>810<br>153<br>728<br>545<br>227 50<br>223<br>1215                                                                                                                                                      | 250<br>220<br>175<br>448 90<br>639<br>293<br>642<br>5 25<br>2400<br>1093<br>810<br>153 60<br>725<br>225<br>225<br>2400<br>25<br>25<br>26<br>27<br>25<br>27<br>25<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 640<br>283<br>642<br>5 20<br>286 50<br>2460<br>1093<br>810<br>1152<br>726<br>557                          | - 033<br>- 035<br>- 035<br>- 037<br>- 105<br>-                                                                                                                                                                                      | 210<br>63<br>1800<br>430<br>91<br>568<br>300<br>89<br>380<br>152<br>530<br>255<br>835<br>179<br>2180<br>116<br>840<br>285                                                                                                                           | Micland Bx S.A. M.M. Percervys Micla Hennemy More Lercy-S. Monthers Maryen Nevig, Micros Nordon (Ny) Norwelles Gal. Occident. (Séq.) Occident. (Séq.) Occident. (Séq.) Ordon-Freibes Onfel R.7 Paper. Gascogne Paris-Résecomp Pachellscon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241 10<br>85<br>1949<br>94 90<br>765<br>341<br>81 40<br>400<br>144 90<br>144 90<br>175<br>275<br>2361<br>135<br>811                                                                                                                                                                                  | 238 10<br>65 90<br>1950<br>456<br>96 50<br>755<br>341<br>80 90<br>410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238 10<br>65 20<br>1951<br>455<br>98 50<br>755<br>341<br>80 50<br>410<br>139<br>659<br>275<br>930<br>177<br>2363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 124<br>- 030<br>+ 016<br>+ 016<br>+ 379<br>- 110<br>+ 2507<br>+ 015<br>- 4076<br>+ 114<br>+ 008<br>+ 246<br>+ 246<br>+ 246<br>+ 030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 480<br>400<br>480<br>215<br>430<br>220<br>400<br>2050<br>325<br>650<br>270<br>230<br>78<br>2400<br>890<br>825<br>162                            | Sociento Sogura Sogura Sogura Sogura Sogura Sogura Teles Tel | 442<br>444 90<br>480 50<br>246<br>512<br>2255<br>438<br>2130<br>345 10<br>655<br>225 50<br>225 50<br>2670<br>880<br>180 | 430<br>445<br>476<br>249<br>510<br>2200<br>439<br>50<br>2170<br>348<br>551<br>289<br>230<br>50<br>94<br>95<br>2850<br>94<br>95<br>2850<br>930<br>180<br>50                 | 2890<br>4495<br>445<br>476<br>247<br>5511<br>2200<br>438<br>22170<br>348<br>651<br>288<br>651<br>288<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>96<br>96<br>96<br>97<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98 | - 017<br>- 27<br>+ 004<br>- 019<br>- 112<br>- 019<br>- 112<br>- 019<br>- 122<br>- 018<br>- 017<br>- 018<br>- 017<br>- 018<br>- 018<br>- 019<br>- | ECU Allemagy Belgique Pays Ber Daneman Norvège Grande I Grèce (1) balle (1) Suisse (1) Suisse (1) Suisse (2) Suisse ( | is (\$ 1)  no (100 DBQ)  (100 F)  (100 F)  (100 R)  (100 K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 76<br>8 61<br>308 31<br>15 32<br>271 16<br>85 61<br>105 80<br>10 92<br>7 52<br>4 96<br>384 56<br>106 90<br>43 67<br>6 66<br>7 32<br>3 83                                                                                                                                      | 77 66 308 65 15 10 271 10 0 105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                      | 808 270 29 311 1. 100 8 600 8 790 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600<br>0 2<br>0 2<br>0 1<br>0 400<br>6 4 750<br>5 3 | 76<br>10                                                                                  | Or fin Italio en tien<br>Or fin len Engot)<br>Pêce fiençaise (2<br>Pièce suisse (20 f<br>Pièce suisse (20 f<br>Pièce de 20 delle<br>Pièce de 5 delle<br>Pièce de 5 delle<br>Pièce de 5 delle<br>Pièce de 50 peso<br>Pièce de 50 peso<br>Pièce de 50 peso<br>Pièce de 10 donn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (0 fr)                                                                                               | 96000<br>596<br>451<br>566<br>547<br>895<br>4250<br>2100<br>1300<br>3640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95250<br>95250<br>597<br><br>561<br>551<br>701<br>4146<br>2120<br><br>3675<br>571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



2 à 6. L'INTERVENTION TÉLÉVISÉE 99 CHEF BE L'ÉTAT

# ÉTRANGER

- 7. BIPLOMATIE
- La visite à Paris du chef du gouverne ment yougoslave. Les entretiens de M. Nakasone er Océanie sur le projet d'une « Communauté du Pacifique ».
- 8. AMÉRIGUES
- ÉTATS-UNIS : le tribunal de New York juge que Time a diffamé M. Sha-

  - 8. AFRHQUE 8. ASIE
  - 9. EUROPE

### SOCIÉTÉ

10. L'affaire de l'hôpital de Poitiers. La débat sur la procréation artificielle.
 ÉCHECS
 SPORTS

# 89 FM à Paris

Allô « le Monde » 232-14-14

Jeudi 17 janvier, 19 h 25 Procréation artificielle génétique et droit Le D' ESCOFFIER-LAMBIOTTE

et BERTRAND LE GENDRE répondent aux questions des auditeurs et des lecteurs Débat animé par FRANÇOIS KOCH

### LE MONDE DES LIVRES

- 13. Vingt-quatre heures à Laroche-Le retour au bercail de Philippe Sol-
- Les écrivains et le tabac. Voyage en littérature japonaise.
   La feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech : le Miroir qui revient, d'Alain

# CULTURE

- MUSIQUE : Barenbo tête de l'Orchestre de Paris ? VARIÉTÉS : Bye bye show biz, de Jé-
- THEATRE: Mes amis à Villeurbanne. 23. COMMUNICATION.

# ÉCONOMIE

- 26. SOCIAL 27. AFFAIRES : l'encombrement des chambres régionales des comptes.
- 28. ETRANGER : l'Italie prend le parti de l'Assemblée européenne dans son différend budgétaire avec les Dix.

RADIO-TÉLÉVISION (23) INFORMATIONS SERVICES \* (24-25):

 Journal officiel > ; Loterie nationale; Loto; Tac o tac: Météorologie ; Mots croisés. Annonces classées (25);

Carnet (24); Programmes des spectacles (22); Marchés financiers (29).

## Sur 89 FM ML FRANCOIS DOUBIN

M. François Doubin, le nouveau ésident du MRG, est, vendredi 18 janvier à 19 h 20, l'invité de l'émission « Face an Monde », su 89 FM à Paris. Mathieu Fantoni et

Le numéro du « Monde » daté 17 janvier 1985 a été tiré à 446 292 exemplaires — (Publicité) -

**Bottes** cuir (femme)

### 295 francs Mocassins homme en cuir : 199 F ; escarpins cuir pour lemme : 239 F ; etc. Pourouoi ces onx stupefiants Parce que l'entrepôt H.E.T est rehe

inancierement a plusieurs dizaines de abriques de chaussures de qu 6. rue Haxo (20°) (M° Saint-Fargeau et 42, rue Claude-Terrasse (16°) Mª Porte de St-Cloud. 647-69-74. Lundr au samedi. 11 h à 19 h 30 Tei 238-10-01. ABCDEFC

# LA NOUVELLE-CALÉDONIE AVANT LA VISITE DU CHEF DE L'ÉTAT

# Un épais brouillard

Nouméa. - C'est par la radio que 'entourage immédiat de M. Edgar Pisani a appris la nouvelle de la prochaine visite du chef de l'Etat. La surprise a été totale. Il n'est même pas certain que le délégué du gou-vernement lui-même ait été prévenu à l'avance. L'équipe du haut commissaire a donc consacré sa journée à bâtir un programme pour le chef de l'Etat, qui devrait arriver à Nou-méa samedi à 8 heures (heure locale), et dont la visite ne devrait pas excéder vingt-quatre heures.

Le haut commissariat propose que la matinée soit consacrée à la isse et l'après-midi à Nouméa. Ainsi, la journée présidentielle se partagerait-elle entre les deux communautés, préservant le difficile équilibre que M. Pisani s'efforce de respecter depuis son arrivée. Il semble exclu que M. Mitterrand s'adresse à la foule au cours d'un vaste rassemblement à Nouméa. pour des raisons de sécurité et d'autres raisons », explique-t-on au haut commissariat. En revanche, il semble acquis qu'il sera accueilli la mairie de Nouméa par M. Roger Laroque. l'un des plus « durs » du RPCR. il semble également acquis que M. Mitterrand rencontrera le gouvernement et l'assemblée territoriale, tous deux dominés par le RPCR. Autant d'occasions données au chef de l'Etat de développer - ce qu'il croit être la raison » devant un

En posant le pied sur le « caillou », samedi matin, M. Mitterrand

Nouméa. - Le général Deiber

est au comble du désespoir. Le

ed caillouteux de ce maudit che-

min de La Bachelerie lui brûle les

souliers. Il se dérobe au groupe

de journalistes qui le harcèlent,

descend un talus, se retourne :

« Nous n'avons rien à cacher. Je

horreur au'on calomnie la gen-

suis fier d'être gendame et j'ai

Détestable calomnie qui a

obligé le commandant des forces

de gendarmerie sur le territoire à

se placer « hors la loi » : pour

couper court aux interrogations

suscitées par les silences et les

cielles successives de la mort

d'Eloi Machoro, le haut-

un grand coup, en transportant

une vinotaine de lournalistes sur

le théâtre de la fusillade. L'irrita-

tion suscitée à Paris, et notam-

ment à l'hôtel Matignon, par les

ambiguités du communiqué de

M. Pisani n'a certainement pas

été pour rien dans cette démar-

du drame n'aura pourtant

apporté qu'une seule certitude

aux assistants : la gendarmene,

un corps qui « n'a rien à se repro-cher dans cette affaire », ne s'est

laissé extorquer le récit de l'opé-

ration qu'avec les plus grandes

réticences. Celles-ci et le souci

gue d'informer ont irrité

Voilà donc le général Deiber. bien malgré lui, en butte pour

une demi-heure à la perfidie jour-

nalistique. Deux gendarmes figu-

rent Eloi Machoro et Marcel Non-

nero eu moment des coups de

feu. En effet, on n'apercoit que le

busta d'Eloi Machoro qui se pré-

sente de trois quarts face, le lea-

M. Pisani lui-même.

Cetta visite guidée des lieux

sariat a décidé de frapper

La « reconstitution » de la mort d'Eloi Machoro

n'a pas apporté d'éléments nouveaux

De notre envoyé spécial

De notre envoyé spécial va découvrir un brouillard épais. Dix

jours après sa publication, le 7 janvier, le plan Pisani est au point mort. Il visait à amorcer le dialogue. Mais plus personne ne se parle.

Le RPCR affirme se féliciter de la venue de M. Mitterrand, Mais cette · joie » repose sur un profond malentendu. Les amis de M. Lafleur sont plus que jamais décidés à s'opposer, au besoin en participant sivement au référendum, à toute perspective d'indépendance. Le RPCR compte tirer profit de la visite de M. Mitterrand pout tenter de faire « légitimer » par le chef de l'Etat les institutions créées par le statut Lemoine. Aussi, M. Ukeiwé, président du gouvernement du territoire, est venu demander à M. Pisani que le chef de l'Etat participe à une séance solenneile de l'assemblée territoriale. Le RPCR décidera s'il appelle ou non à une manifestation vendredi, après le retour sur le territoire de M. Lafleur.

Chaque soir, plusieurs centaines de personnes se rassemblent en ence sur le plus grand parking de Nouméa, sous des drapeaux fran-çais. Il ne s'agit pas seulement de manifestants « durs », habitués aux combats de rue, ou de mercenaires. Il y a là des femmes, des enfants, des familles. De bouche à oreille, le Tout-Nouméa s'est renassé cette consigne de « résistance passive » à la polonaise. On reste là jusqu'à

der indépendantiste étant alors,

selon la gendarmerie, en train

d'épauler son arme. De même le

bas du corps de Nonnaro est dis-

simulé à son « tireur », lui aussi

posté à 140 mètres, par une voi-ture derrière laquelle le militant

indépendantiste s'était embus-

€ Pourauoi les tireurs

- On ne se trouvait pas un

ent dessus et ils devaient se

A-t-on trouvé des impacts

n'étaient-ils pas placés plus près

de leurs cibles ? demande-t-on

14-Juillet sur la place de la

Condorde. Trente hommes leur

de balles sur les deux véhicules

blindés disposés sur le chemin

Les gendarmes assurent

ndantistes ont tiré. Ces

cependant que des douilles ont

bien été retrouvées dans la pro-

priété, preuve formelle que les

douilles sont-elles visibles?

de la presse avait été précédée la

veille d'une répétition générale

sur place. Répétition qui aurait eu

lieu dans le plus grand secret si

une équipe de TF 1 ne s'était pas

par hasard trouvée sur place.

Est-ce encore « calomnier » la

gendarmerie que d'avouer que

l'exhibition soigneusement pré-

parée, organisée en dehors de

toute présence contradictoire, a

davantage souligné l'embarras

des autorités qu'il n'a répondu

aux questions que l'on continue

de se poser? (le Monde du

DES LIVRES POUR VOTRE

MICRO-ORDINATEUR

PARIS-LONDRES-BERKELEY-DÜSSELDORF

CATALOGUE SUR DEMANDE

6-8, IMPASSE DU CURÉ - 75018 PARIS. TÉL. 203.95.95

D. S.

Cette démonstration à l'usage

Secret de l'instruction. 
 →

pris pour cibles par les indépen-

placer en sécurité

- Non- 1

chez soi, non sans avoit traversé la ville en klazonnant, en débordant de quelques minutes sur l'heure fatidi-

l'heure du couvre-feu et on rentre

Côté indépendantistes, deux formations « modérées », qui comptaient parmi les interlocuteurs réguliers de M. Pisani, semblent avoir durci leur position. Le mouvement Ensemble pour l'avenir de M. Franck Wahuzue, qui développait jusqu'alors un discours muancé, réclame à présent « la souveraineté du peuple kanak ». Quant à M. Nidoish Naisseline (LKS), le seul mouvement indépendantiste représenté à l'assemblée territoriale, il a « suspendu » ses contacts avec M. Pisani, en guise de protestation contre les rassemblements caldoches vespéraux, • que la police Pisani laisse faire »

Le FLNKS, pour sa part, ne dévoilera ses intentions que ven-dredi. MM. Tjibaou et Pisani se sont rencontrés jeudi pendant plus d'une heure, moins de deux jours après que le FLNKS eut accusé le haut commissaire d'avoir « une odeur de sang sur les mains ». Rien n'a filtré de cet entretien. En sin de journée, le FLNKS a cependant publié un communiqué protestant vigoureuse-ment contre l'idée qu'Eloi Machoro ait pu être victime des tractations entre MM. Pisani et Tjibaou, et que ce dernier ait pu accepter de « sacrifier » son ministre de la sécurité.

DANIEL SCHNEIDERMANN.

### ● La famille d'Eloi Machoro se porte partie civile. - La sœur et les deux frères d'Eloi Machoro, le dirigeant indépendantiste tué en Nouvelle-Calédonie par des gen-darmes, se sont constitués partie civile et ont porté plainte contre X pour bomicide volontaire, a indiqué, vendredi 6 janvier, le procurem de la République à Nouméa, M. Jack Gauthier, C'est dans le cadre de cette constitution de partie civile qu'avait été faite, le dimanche 13 janvier, à la demande de la famille la seconde autopsie du corps, a

précisé le procureur.

• Le PCF demande une commission d'enquête parlementaire. - Le groupe communiste de l'Assemblée nationale a déposé une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur - les conditions dans lesquelles deux responsables du FLNKS, Eloi Machoro et Marchel Nonnaro, ont été abattus ». Selon l'exposé des motifs de cette proposition, « la clarté n'a pas été fa cette affaire • ct « les explications successives données par le Haut Commissariat en Nouvelle-Calédonie sont contradictoires •. Les députés communistes estiment que - la situation que la Nouvelle-Calédonie connaît aujourd'hui aurait pu être évitée si les engage-ments du président de la République et du gouvernement pris à Nainville-les-Roches en juillet 1983, avaient été respectés ».

 Attentat contre une caserne de gendarmerle à Paris. - Un attentat à l'explosif a eu lieu vers 0 h 20 dans la nuit du mercredi 16 au ieudi 17 janvier contre la caserne de gendar merie, 12, rue de la Banque à Paris (2°). Le portail d'une entrée secondaire, où la charge avait été déposée, a été détruit et de nombreuses vitres ont été brisées. Il n'y a pas en de victimes. L'attentat n'a pas été revendiqué.

# **EDF A PERDU 900 MILLIONS**

DE FRANCS EN 1984 EDF a accusé un déficit de 900 millions de francs en 1984 contre 5,4 milliards en 1983,

claré le 17 janvier M. Marcel Boi-

Le président de l'entreprise natio-

nale a qualifié de « léger » ce défi-cit, compte tenu de l'évolution du dollar. Le cours du billet vert a anssi pesé sur l'endettement d'EDF, qui est passé à 234 milliards de franca fin 1984, malgré une réduction des emprunts (16,4 milliards de francs contre 25 milliards en 1983). Pour 1985. M. Boiteux prévoit un déficit de 1.5 milliard de francs.



# - Sur le vif —

# La faute à Krazu!

Décidément il n'a pas de chance Mitterrand. Quand il veut faire une décleration à Latche, le grue fait faux bond. Quand il est bien au chaud dans la bibliothèque de l'Elysée, en train de nous expliquer, avec un certain brio, que si ca va mai c'est pour que ça aille mieux, tout s'arrête. La faute à quoi, cette incroyable panne ? La faute à qui, ce soutire étrangement fixe soudain, cas deux mains tendues, figées au beau milieu de l'anvolée finale ? La faute au froid, Allons donc I II a pon dos le froid. La faute à la sottise, oui, à l'excès de zèle et à

C'est parce qu'elle avait peur d'une panne de courant - c'est pas geniel, ça ? - que la SFP a préféré balancer ses installations sur un groupe électrogène bien à elle. EDF, elle s'en méfiait, saiton jamais ! Et ce groupe, un truc qui fonctionne su gazole, vous ne devinerez pas où elle l'a installé. Sous le car. Dans la cour de l'Elysée. Par - 10°. Alors qu'on n'entend parier que de ça depuis quinze jours, de camions bloqués sur les autoroutes parce que leur gazole se transforme en yaourt. Enfin, ça dépasse l'imagination. Au point qu'au début on a tous oru à une coupure effective ment, une coupure malchantage, c'est un coup monté, un coup de la CGT. Et si c'était le départ de la grève générale ? Le plus marrant, c'est le désarrol des confrères d'A 2 - par parenthèse, ils ont été excelle chargés de tirer les vers du naz du président. Savez-vous aur quoi était branché leur écran de contrôle ? Sur TF 1 ! Où on commentait avec dix minutes de re-

tard, entre deux spots de pub, ce

qui s'était dit sur l'autre chaine

ment, insistante, tellement

vacharde: on a commencé à se

demander si elle n'était pas mai-

velliante. Les politiciens, invités à

commenter l'interview à France-

c'est pas possible, c'est un sabo-

en direct de l'Elysée ! il paraît que Mitterrand l'a assez bien pris. Sur le moment peut-être. S'il a la curiosité de se faire projeter la fin de l'émission pour voir à quoi ce ressemblait -à un massacre ! - il va prendre la colère du siècle. Je ne sais pas sur qui elle va tomber. Ce serait auf un ancien grutier converti dans l'électropiène, un certain Krazu, avec un z, i'en serais pas

CLAUDE SARRAUTE.

# L'ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS SUR LA FLEXIBILITÉ

# Timide ouverture du CNPF

Après l'impasse, le déblocage? Différents signes au cours de la journée du 16 janvier montrent une certaine évolution dans les positions des partenaires sociaux après l'échec des égociations sur la fieribilité de l'emploi. Le dégel de dessine.... encore timidement. Avant même que le président de la République ne confie son von de voir syndicats et patronat manifester une « capacité parronat maintester une « capacite de reprendre le dialogue », le CNPF publiait un communiqué affirmant « qu'il appartient aux syndicats de proposer les moyens d'échapper au blocage créé par leur refus » et « aux pouvoirs publics de prendre la leur respensabilités ». leurs responsabilités ».

Bien qu'il s'en défende, le CNPF avance ainsi une nouvelle carte, en ne se contentant plus, comme dans la déclaration de M. Gattaz du 4 janvier, de demander aux seuls ponvoirs publics d'intervenir. Il déclarant prêt à examiner une initia-tive syndicale. Officiensement, on souligne au CNPF que l'échec des négociations est imputable aux syndicats et que la balle est donc dans leur cam

- Il faut qu'ils fossent preuve d'imagination, dit-on, on ne peut renégocier sur le même canevas.» En fait, il semble que, pour le patro-nat, une négociation nouvelle ne soit pas exclue à partir da moment où cile s'engagerait sur de nouvelles bases. Cette position correspond aux affirmations de FO et de la CFDT. qui entendent discuter sur un nou-

# En Israël

### LA KNESSET REFUSE D'AMENDER LA LOI SUR LA JUDÉTTÉ

Jérusalem (AFP). - Par 62 voix contre 51 et une abstention, la Knes-set (Parlement israélien) a é, mercredi 16 janvier, une motion déposée par les partis reli-gieux (quatre partis, treize sièges) pour l'amendement de la loi sur la iudéité dans le sens d'une plus

Tous les députés travaillistes, à

exception de rabbin Meir Haco-

ien, rabbin de la centrale syndicale Histadrout, se sont opposés à cet amendement. En revanche, maigré 'engagement que le Likond avait donné aux religieux, quelques députés de son aile libérale out préféré s'absenter de la salle. L'amendement, exigé sans succès par les partis religieux depuis plus d'un quart de siècle, aurait ajouté à

grande orthodoxie religiouse.

la définition actuelle qui considère comme juif « celui né de mère juive ou converti au judaïsme », les mois : « selon la Halakha» (canon reigieux orthodoxe). Cela anrait exclu toutes les conversions pratiquées par des rabbins conservateurs et réformateurs, les deux tendances du judaïsme majoritaires en Europe et aux Etats-Unis, provoquant une brèche entre Israol et la diaspora des La défaite des religioux était prévue depuis le début de la semaine

ct, schon la presse israélienne mercredi, les partis religioux ne se proposcet plus de quitter la coalition, comme ils ne cessaient d'en brandir a menace ces jours derniers.

Le communiqué du CNPF est également une réponse immédiate au sondage publié par l'Usine nou-velle du 17 janvier, montrant les chefs d'entreprise très majoritaire-ment favorables à une reprise des discussions. Selon ce sondage, réalisé par l'IFOP les 8 et 9 janvier par téléphone auprès de deux cent huit dirigeants d'entreprises d'au moins dix salariés, 62 % des diri geants jugent souhaitable une reprise des négociations, 12 % son-haitant une intervention législative, et 14 %, scalement une intervention « rapide - des pouvoirs publics. Une majorité d'employeurs considére-raient un accord sur la flexibilité comme important on essentiel, 39 % pensant qu'il permettrait « une pluc grande liberté d'organisation du travail » et 37 % y voient une possi-

Alors que les contacts sont ininterrompus entre les partenaires sociaux sous le regard attentif du ministre du travail (une réanion CFDT-FO-CFTC-CGC est eavisa-gée d'ici à la fin du mois, mais elle est rendue plus difficile par l'annonce qu'en a faite la CGC), les syndicats cherchent effective une solution de déblocage. Après des débats internes très vifs au sein de son bureau confédéral, la CFTC a pris acte du refus du patronat de égocier, et M. Bornard a souligné qu'il « refusait de se jeter aux pieds du CNPF ». Mais la CFTC se montre - ouverte à toute discussion constructive - et se déclare prête à x examiner toute proposition visant à écarter les obstacles réels à

bilité de créer des emplois.

Quant à la CFDT, si elle estime que le CNPF « se débarrasse trop facilement de ses responsabilités » en renvoyant la balle aux syndicats, elle ajoute : « Nous explorons toutes les possibilités. Nous ne voulons pas nous installer dans l'échec.

dimanche 20 janvier

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT

· M. N.



A305 -

Le Parti

déchir é 170 The second second 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

S NO. NO.

The second secon The second secon S. M. Charles of the Control of the STATE OF STATE The same of the same The second second The second of the second The same of the sa A Trimer's a character graduate to conserve 🚒

entantista era transfilik ( कुत्रको (CD) प्रशासका 🚉 五年 4年 1月1日 中田神寺 AR ATTE TO THE LOCKER. mit finance i Lau Bre-Att care to the 1884 ST. 1. 1. 18474 erreiten eine erreiten der Ber au fan verktiger befich

TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA gig faterbeiben. Die saster Gester, in Grand were the fi aggavendente mai er eine mai A NAME AND A PARTY OF THE PARTY and the part of the state of th ether four and an armed fi

Blas mare collins 🗪 . Markett Sara 228 Bidersagen Gegenn gef A 随意的 医数征分别 實際 等 異ないかいかにない 雑 海线 有限 医水红 二二國國際 [ किया है है है है है के लिए हैं में किया है 123 constaunte de 13 BRIDE DEFOR IN DEDARCE 医乳头性 医水杨醇 PROCESS OF US SERVED SAME Telegraphy of the start. Mes an + vollege Bin-

54. Vyri

14

\*\*

the feath of the state of the s Mid-, will in housette. the dispersion - because ich PO, unit tenter 🍂 Salate Commerce & gas mis mery white deliner - pieces er putilige an Budraturmami m la cassure pourreit And to separate of a fa-Men Beineman: mer-Mesque cortes times

ala e main ir parte co'il 1968 et qui l'a partir de 1976. Vizit il tall times dericegi-Sit m prote & une densit. de la constant qui etan de treb en 1980, rei tombé à poleurg, pr. | t. 2000decloration cont Contra per me contra nece bon the former confronter mind schwarzisten Tit. ples se batte bien I ffen reformed sections

Part constant insec done inguer II s'y ras Mice 33.11 B bain the de l'alfadevacement parting quebeindependente. Spilling (50) FOR CHIE majornetic intermina-Copie em

the series recomme # F. seili 586 beibagniss l'enjeu de la preand sine electors. Accession Can

per pereument bre Title Chairma De Samuel Property of the Party of